

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto



1.77

### LA VIE

DE

## NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST

59

F.-X. FOUNDED & SIE
Libraires-Importateurs,
6 Rue de la Fabrique,
QUEBEC



# TYPOGRAPHIE EDMOND MONNOYER



AU MANS (Sarthe.)

## LA VIE n. S. j.c DE NOTRE-SEIGNEUR

# JÉSUS-CHRIST

PAR

## LOUIS VEUILLOT

#### ONZIÈME ÉDITION

Sic Deus dilexit mundum.





#### PARIS

#### SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE LIBRAIRIE CATHOLIQUE

VICTOR PALMÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL

76, rue des Saints-Pères, 76.

BRUXELLES 12, rue des Paroissiens, 12

GENEVE 4, rue Corraterie, 4



BT 301 . R3844 1884

#### DILECTO FILIO

## ALOISIO VEUILLOT

LUTETIAM PARISIORUM

## PIUS PP. IX

Dilecte Fili, salutem et apostolicam Benedictionem.

Gratulamur Tibi, Dilecte Fili, quod etsi submotus ab arena, ubi adeo strenue ac utiliter pro
veritate et justitia pugnabas, talentum Tibi
creditum in terram non foderis, sed alacriter
eidem, quam tuebaris, causæ servire perrexeris
ac novas ferre suppetias. Id testantur recentiora

scripta Tua, id postremum confirmat Nohis oblatum de vita D. N. Jesu Christi in læsæ Divinitatis vindicium edita. E perpaucis enim illis, quæ multiplices inter curas Nostras inde delibare potuimus, accommodatissimam omnium proposito fini methodum a Te electam fuisse existimavimus. Teque in re pertractanda Tibi plane parem exhibuisse. Accessit autem, quod hæc lucubratio Tua se Nobis obtulerit extrinseco etiam peculiari splendore ornatam ab ærumnarum, quibus obnoxius es, indole; quippe quæ adversis istis in adjunctis veterem redolet esuriem ac sitim justitiæ, eamdemque animi comparationem ac firmitatem in suscepto olim certamine obeundo. Hinc, etsi Tuis Nos commoveri ægritudinibus, et ad dolendam vicem Tuam humanitus inclinari senserimus; inopportunum tamen censuimus conquestum, ubi Apostolus ait: Beatus vir qui suffert tentationem; imo etiam: Omne gaudium existimate, fratres mei, cum in tentationes varias incideritis, Itaque, cum constantia Tua doceat probationem fidei Tuw reipsa operari in Te patientiam illam quæ opus perfectum habet, ad gratulationem potius compellimur, Teque ad gaudium excitare cogimur. Quod ut facilius Tibi assequi contingat, uberius semper gratiæ incrementum Tibi ominamur atque adprecamur a Deo; atque hujus cælestis doni auspicem, et præcipuæ benevolentiæ Nostræ et grati animi pignus, Benedictionem apostolicam Tibi Tuisque peramanter impertimus.

Datum Romæ, apud S. Petrum, die 9 julii 1864, Pontificatus Nostri anno XIX.

PIUS PP. IX.



#### AVANT-PROPOS

Les témoins de Jésus, qui l'ont vu vivant, mourant et mort; qui, l'ayant détaché de la croix et porté au tombeau, l'ont vu vivant après la mort, ont conversé avec lui, l'ont touché de leurs mains, l'ont vu de leurs yeux monter au ciel; ces irrécusables témoins de Jésus ont aussitôt publié son histoire. A haute voix, en présence des foules qui avaient vu comme eux, à la face des hommes méchants et puissants qui avaient crucifié leur Maître, ils ont dit: C'est le Fils de Dieu; il a prononcé des paroles de Dieu, il a fait des œuvres de Dieu; il est ressuscité, il vit, il est assis à la droite de Diea! Ils ont ainsi parlé jusque dans les supplices, et après eux le miracle de la même vérité n'a cessé d'être attesté par le miracle du même martyre.

Voici cette première histoire de Jésus. Elle est parvenue jusqu'à nous, intacte dans sa forme aussi divine que la vie qu'elle raconte. On l'appelle le Symbole des apôtres; la foi lui a donné un nom plus profond et plus magnifique : c'est le Credo.

- « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du « ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique,
- « Notre-Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est

« né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, « a été crucitié, est mort et a été enseveli, est descendu « aux enfers, le troisième jour est ressuscité des « morts, est monté aux cieux et est assis à la droite « de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger « les vivants et les morts.

« Je crois au Saint-Esprit, la sainte Église catho-« lique, la communion des saints, la rémission des « péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. »

Cette parole abrégée est une doctrine en même temps qu'une histoire, la doctrine divine qui a vaincu l'erreur enracinée au cœur de l'homme. Rien n'a été dit, rien ne sera dit qui ne soit dans le *Credo*. Toute vérité en découle, et aucune vérité n'est d'ailleurs; toute erreur y vient heurter et s'y brisera. Douze pêcheurs de Judée ont reçu ce flambeau, et l'homme est sorti de la nuit.

Depuis dix-neuf siècles le Symbole des apôtres, affirmé par l'Église catholique, empêche que le monde ne retombe dans les ténèbres; depuis dix-neuf siècles une voix infatigable nie cette clarté.

La négation est un des noms de la mort. Elle veut ôter du monde Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, dont la miséricorde a revêtu notre mortalité pour nous communiquer sa vie éternelle. Des sophistes sans nombre se sont efforcés de retirer au Christ, vrai Dieu et vrai Homme, tantôt l'humanité, tantôt la divinité, Ils ont nié le Dieu, ils ont nié l'homme; ils ont nié que la personne même de Jésus ait existé. Le Jésus du Credo ne serait qu'un produit de l'imagination populaire! La pauvre raison humaine a fourni son contingent de sec-

taires, même à cette folie, expression d'ailleurs la plus logique de la négation : car il est moins impossible de nier l'existence de l'Homme que de nier le Dieu dans l'Homme.

Mais la logique de l'absurde a trop démasqué l'absurde. L'inconséquence a paru préférable, et tout l'effort se tourne aujourd'hui contre la divinité. Ils disent que le Dieu fait homme est simplement un homme que l'ignorance a fait Dieu: un homme doué, sans doute, de génie et de vertu, bon, aimable, presque sincère; homme pourtant, et en qui l'on découvre la fragilité, la passion, le mensonge. Ils avancent une thèse impudente, suivant laquelle le mensonge est le droit des intelligences d'élite à l'égard du faible genre humain. Et Jésus, disent-ils, s'est servi du mensonge pour accréditer une morale très-pure! Ils lui donnent beaucoup de ces éloges qui sont le dernier raffinement de l'outrage. Dans les perfections suspectes qu'ils prêtent à l'Homme, ils espèrent anéantir le Dieu.

Passus! Vivant encore dans son Église, il souffre encore. Ces injures ne sont qu'un trait de sa passion continuée.

Autour de ses bienfaits la haine éclate; la négation se dresse en face de ses miracles, la trahison s'assied au banquet où il donne sa chair, la dérision l'insulte sur la croix. C'est dans l'Évangile que l'humanité peut voir combien le péché l'a faite esclave de la mort. D'instinct elle repousse le salut, elle ne veut pas être sauvée.

Rien n'est plus obstiné que la malignité des sectaires, si ce n'est le penchant de la nature déchue à leur accor-

der crédit. Saint Paul doit lutter contre un ouvrier en cuivre nommé Alexandre, et le grand Apôtre atteste le mal que lui faisait cet adversaire obscur. L'Évangile compte par millions ses martyrs, ses confesseurs, ses apologistes: c'est trop peu contre l'astuce qui entreprend de séduire la présomption humaine. Sur la parole d'un sophiste, l'ignorant écarte tranquillement le témoignage de dix-neuf siècles. Il s'accroche à une allégation qu'il ne peut vérisier, à une contradiction apparente, à deux mots traduits d'un livre qu'il entend nommer pour la première fois. Tout lui est preuve contre Jésus-Christ. Il compte pour rien tant d'hommes de toutes les époques, de tous les pays, maîtres en toutes sciences, liés de toutes les incrédulités, qui se sont inclinés devant l'Évangile au mépris de leur amour-propre, de leur vie, au mépris même des tyrannies de leur cœur. Il ne se dit point que ces hommes ont dû rechercher l'objection, loin de la fuir; ont souhaité de la trouver insoluble, ne l'ont abandonnée qu'après en avoir constaté le vide. Non! ces hommes furent abusés ou voulurent abuser; quant à l'ouvrier en cuivre, il est honnête et savant!

Ce n'est pas qu'on en soit sûr! Même aux yeux de l'ignorant, cette science et cette probité de l'hérésie sont douteuses, plus douteuses que l'existence et la divinité de Jésus. Mais l'hérésie a pour elle les complicités du cœur. Là est le feu sombre qui jette ses fumées sur l'évidence. Que Dieu soit autre, ou qu'il ne soit pas! Voilà le vœu secret, l'arcane où l'incroyance scientifique est assurée de rencontrer la crédulité.

Cependant il n'y a point de science contre Jésus-Christ. Il n'y en eut jamais. L'incroyance scientifique n'est qu'une ignorance travaillée, un masque dont l'impiété se sert pour tromper la conscience humaine et lui fournir des raisons quelconques de ne pas croire. Sitôt que la conscience veut s'éloigner de Jésus-Christ, elle cesse d'être difficile sur le chemin et sur le guide : elle accepte tout chemin, elle accorde au guide hypocrite toutes les vertus qu'il veut s'attribuer, elle pardonne au guide cynique tous les vices qu'il laisse voir.

Chez ces savants adversaires du Christ, ce qui éclate le plus, c'est la volonté d'ignorer. Ils sont impies, ils ne sont pas véritablement incroyants. Que d'application à fermer les yeux! que de ruses viles pour épaissir la nuit! et lorsqu'enfin l'évidence les contraint de hurler la négation, quel délire, équivalent aux actes de foi les plus formels! Dans l'Évangile, les démons, voyant Jésus, lui crient: Fils de Dieu, va-t'en, laisse-nous! Car le démon, le père du grand mensonge, c'est-à-dire de la fausse science, père aussi de la négation, est très-savant et très-croyant. Mais, déchiré d'un orgueil éternel, il hait, il blasphème et il nie.

Sur tous les terrains où elle a voulu s'engager, la négation a été battue. Ses œuvres les plus vantées n'ont jamais soutenu la critique. Après un court triomphe de surprise, les ennemis eux-mêmes finissent par répéter le beau cri de Tertullien à Marcion, falsificateur de l'Évangile: C'est encore le Christ! Néanmoins il est vrai qu'un succès général, souvent assez tenace, encourage ces misérables travaux. Ils survivent longuement

au décri où ils tombent promptement, protégés dans le mépris par l'ignorance complaisante du public et par l'insuffisance irréfléchie des réfutations.

Sans doute, l'on répond admirablement à tout ce que disent les négateurs; mais, puisque leur art suprême est d'ignorer et de faire ignorer, l'essentiel serait de répondre surtout à ce qu'ils ne disent pas. C'est invariablement ce que l'on oublie.

Le dernier qui s'est rendu célèbre a su, pendant cinq cents pages, parler de Jésus-Christ sans le montrer jamais. Esquivant perpétuellement tout ce qui est de Dieu, il dénature du même coup tout ce qui est de l'homme. Cette ruse de sa faiblesse a fait la force de son livre : elle a attiré l'apologétique dans des discussions de vétilles où disparaît complétement l'Homme-Dieu. Les réfutations sont excellentes. Qui les lirait toutes et s'en tiendrait là, verrait bien que le négateur n'a ni science ni probité, mais ne saurait pas ce que Jésus-Christ est venu faire dans le monde. Ainsi ce n'est pas Jésus-Christ qui a cause gagnée, encore moins le lecteur laborieux de tant de polémiques; c'est ce malheureux, qui s'est proposé de trahir Dieu et le prochain.

De là est née l'idée de cette Vie de Notre-Seigneur. Les attaques de l'incrédulité en ont été l'occasion, elles n'en sont pas directement l'objet.

La clémente sagesse de Jésus-Christ n'a laissé à la merci des sophistes ni les sources de la raison ni les bases de la foi. Elle a prévu toutes les faiblesses du cœur et de l'esprit de l'homme, et leur a préparé un secours toujours victorieux. Il ne faut pas courir tant de pays, ramasser tant de langues mortes, tant d'histoire, tant de physique et de philosophie, pour connaître avec certitude Celui qui a voulu la foi et l'amour des petits et des ignorants. Le pain de vie est facile à trouver, comme le pain matériel, aux mêmes conditions. Un simple fidèle, un homme du monde, pourvu qu'il ait étudié quelques livres faciles et écouté quelques instructions, peut rendre compte de sa foi, bien mieux que les « savants » prétendus incrédules ne sont en état de rendre compte de leur incrédulité. L'Évangile y suffit.

L'Évangile contient les motifs déterminants de la foi en Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme; motifs que le Sauveur a lui-même proposés. Avec l'Évangile on peut paralyser le sophisme sans s'imposer des attouchements, qui font frémir la main. Qu'importe que le sophiste ramasse des notes contre la sincérité des évangélistes, si nous avons la preuve claire que Celui de qui les évangélistes ont écrit est Dieu? A genoux devant la Présence réelle, on n'est pas tenté de se distraire de cette contemplation pour considérer de plus près la basse figure du blasphème; on ne tient nullement à lui arracher des aveux dénués de repentir.

Il y a différents degrés dans les régions de l'esprit; la discussion appartient aux degrés inférieurs. En discutant, on se place toujours homme contre homme; la raison de l'un semble toujours valoir la raison de l'autre. En exposant, on place Dieu contre l'homme.

Cette exposition de la lumière doit se faire de préférence lorsque Dieu est absolument et personnellement en cause. Sur ces hauteurs-là, que la voix de l'homme

se taise à propos, qu'elle ne discute pas toujours avec le néant, de peur que l'imbécile raison humaine ne vienne à croire que le néant pourrait répondre, et ne lui prête une voix qui blesse l'oreille de Dieu; que la beauté de la Vérité apparaisse seule en face de la laideur absolue du Mensonge.

Je suppose un homme à peu près complétement ignorant en matière religieuse, sans haine, mais non pas sans préjugés, peu fixé sur l'existence de Dieu, très-incertain de la divinité de Jésus-Christ, plutôt disposé à n'y pas croire, évitant néanmoins de prononcer sur ce sujet par simple sentiment d'honnêteté, parce qu'il sait qu'il ne sait pas. Cet homme vient d'écouter les négateurs. Il doute de leur droiture; il les trouve pour le moins frivoles. Cependant existe-t-il un autre Dieu que le Dieu commode et insaisissable du déisme? et Celui qui s'est proclamé Fils de Dieu, ce Jésus à qui la négation veut donner des couleurs si exclusivement humaines, est-il vraiment ce qu'il a dit être ? est-il Jésus-Christ ? est-il Dieu? De fortes impressions subsistent contre cette croyance; de longues études paraissent nécessaires pour en reconnaître la fausseté ou la vérité : or la fausseté, ce serait triste! l'ame hésite à s'appauvrir de Dieu; la vérité, ce serait grave! elle propose, elle impose d'étranges engagements... La pente commune est à rester dans l'incertitude, en attendant que l'incertitude devienne l'indifférence, et l'indifférence l'oubli.

Eh bien! cet homme, cet incertain qui se résout à devenir indifférent, cet indifférent qui ne refuse pas Dieu, qui ne veut pas lui faire la guerre, qui se décide simple-

ment à l'oublier, ignorant que Dieu ne l'oubliera point; cet homme, en un mot, qui n'a jamais réfléchi sur Dieu et qui souhaite de n'y penser jamais, c'est l'homme que l'auteur de ce livre a lui-même été, et c'est l'homme aussi pour qui ce livre est écrit. Ce que je n'aurais pas entendu sans profit pour mon intelligence et pour mon âme il y a vingt-cinq ans, c'est ce que j'ai essayé d'exposer.

Dans l'Introduction, je parle de l'homme considéré comme preuve de l'existence de Dieu, du but pour lequel l'homme a été créé, de la chute, de la nécessité d'un médiateur. Quelques arguments élémentaires m'ont paru suffire pour le public de bonne foi à qui j'appartiens et à qui je m'adresse. Je fais ensuite une description du monde païen, et je présente le résultat de ses découvertes sur la connaissance de Dieu et sur la connaissance de l'homme. De là je passe aux prophètes qui annoncèrent le Christ. Les prophètes, comme les apôtres, sont inséparables de Jésus. C'est une tromperie de prétendre raconter son histoire et de supprimer ces hérauts divins qui marchent devant lui dès le fond le plus lointain des âges, proclamant sa mission, racontant d'avance ses œuvres et sa vie.

Après ce préliminaire, j'aborde la vie mortelle du Verbe incarné. Je ne prends nul autre guide, nul autre document que l'Évangile. Je ne m'applique à rien prouver. Cela était fait dès longtemps, on vient de le refaire avec éclat. Il y a longtemps que Tertullien disait : « La première vérité qu'il faut croire, c'est qu'on ne doit rien croire légèrement. » Les beaux livres de M. l'abbé

Freppel, de Mer l'évêque de Nîmes, de M. Auguste Nicolas, du R. P. Gratry, de M. Wallon, font assez voir que cette vieille règle est toujours observée. On trouvera d'excellentes réponses à toutes les objections, anciennes et renouvelées, dans la belle et complète Histoire de Notre-Seigneur que M. l'abbé E.-J. Darras publie en ce moment. Quant à moi, j'écris pour ceux qui sont dignes de se rendre au seul argument de Jésus-Christ. L'Évangile raconte la divinité de Jésus-Christ, et la divinité de Jésus-Christ prouve invinciblement la vérité de l'Évangile. Les négateurs se l'avouent. Ils prétendent suivre l'Évangile, mais ils le falsifient.

Il est certain que l'Évangile nous présente un spectacle inexprimable. Éperdue de ce que Dieu a fait pour elle et du peu qu'il lui demande en retour, l'âme, toute terrassée par l'évidence, se demande comment elle peut croire ce qu'elle ne comprendra jamais. Nous percevons bien, de loin, quelque chose : créés de Dieu, créés à son image, nous entrons dans la voie de l'inaccessible, nous pressentons des sommets que nous n'atteindrons pas. Mais ce mystère de l'amour divin, cet abaissement de Dieu vers nos fanges, ces douceurs de sa parole, ces patiences de sa bonté, ces amertumes de son agonie, ces crachats, ces fouets, cette croix, ce sépulcre, et tout cela pour nous, et nous sommes ce que nous savons! Qui nous expliquera l'excès de l'amour de Dieu? Que portons-nous en nous-mêmes qui nous aide à le comprendre? Il le faut croire par l'unique raison que cet abîme, que rien n'explique, seul explique tout.

Refusons de croire que Dieu ait « à ce point aimé le

monde »: nous n'avons plus le mot de rien, ni de Dieu, ni de l'homme, ni du monde. Or l'Évangile est plein de réalités palpables. Il est manifestement l'œuvre de témoins à qui il a été enjoint de déposer comme ils ont vu : « Dites ; Ceci est, ceci n'est pas. Tout ce que l'on ajoute vient du Mauvais. » L'Évangile est la vérité du Dieu de vérité. C'est ce Dieu qu'il nous met dans les mains, qu'il livre à nos sens comme à notre raison, et il n'y a chose au monde qui n'en rende hautement témoignage.

Outre que l'Évangile est par lui-même toujours jeune, je suis trop assuré que beaucoup de lecteurs le trouveront encore très-nouveau. Chez les incrédules, l'ignorance de l'Évangile est ordinairement complète et totale; chez un grand nombre de chrétiens, elle n'est guère moindre. On sait l'Évangile par cœur, et on ne le connait pas. On ne l'a pas lu avec suite, avec ordre, tel qu'il a été vécu; on ne l'a ni entendu expliquer ni médité comme il faut. Quiconque ne voit dans l'Évangile que la lettre, n'y voit pas même la lettre; et quiconque y cherche seulement la morale, n'y trouve pas la morale qu'il contient. Cet Évangile de la lettre et de la stricte morale n'est que l'écorce dévastée du véritable Évangile catholique; il est dépouillé de la beauté que Dieu voulut y mettre pour attirer nos cœurs et les attacher à Jésus-Christ par les chaînes de l'amour.

Ç'a été un dessein de Dieu que l'Évangile fût écrit comme nous l'avons, par quatre auteurs, en quatre parties, qu'il faut en quelque sorte démonter pour les ajuster les unes aux autres. Ainsi l'authenticité du livre divin est à l'abri du doute, et en même temps il ne peut jamais devenir une chose vulgaire. Si ce désordre provoque l'esprit de contradiction, il aiguillonne aussi l'esprit de foi à une étude constante. L'océan de la littérature sacrée est là pour démontrer que rien de plus pressant ne pouvait animer et féconder l'intelligence humaine. En dehors de l'interprétation proprement dite, le seul travail d'établir la suite chronologique, dont les évangélistes n'ont pas pris souci, a produit d'admirables lumières. L'histoire évangélique existe d'avance dans la volonté de Jésus-Christ comme dans les prophéties qu'elle vient d'accomplir. Les premiers pas du Sauveur s'engagent sur la route du Calvaire; il y marche, sachant où il va, tenant impuissants ses ennemis et la mort aussi longtemps qu'il le veut ; il arrive à l'heure éternellement fixée, et tout est consommé quand tout doit l'être.

Ce miracle général est la preuve de tous les autres; comme tous les autres, il prouve l'amour de Dieu pour les hommes.

L'incrédulité conteste les miracles, parce qu'elle veut rejeter l'amour. Elle les conteste tantôt par une négation brutale, tantôt par des explications injurieuses. Elle déclare que le miracle n'est recevable ni en histoire ni en philosophie. Pressés de la parole du Sauveur, quelques « savants » accordent que Jésus a pu croire qu'il faisait ces choses impossibles à l'homme. Mais, disentils, il ne les a pas faites et ne les a pu faire, n'étant pas Dieu. Ainsi, parce que Jésus-Christ, selon ces savants, n'est pas Dieu, il n'a pas fait de miracles; et parce que,

selon ces savants, Jésus-Christ n'a pas fait de miracles, il n'est pas Dieu!

La raison n'a pas à se contraindre pour suivre d'autres données. Elle croit les miracles, parce que l'Homme-Dieu les pouvait faire, parce qu'il devait les faire, parce qu'il atteste les avoir faits. Un Évangile sans miracles, ce serait là l'Évangile incroyable. Il faut que l'Incarnation teigne d'un reflet divin tous les actes du Sauveur qui n'ont que la marque ostensible de son humanité. Autrement, quand je vois un Dieu soumis à la faim, à la soif, à la fatigue, à la tristesse, se dérobant par la fuite, se donnant longuement la peine d'instruire des disciples à tête dure, souffrant les coups, les insolences, le dernier supplice, c'est alors que mon étonnement pourrait s'égarer jusqu'au doute. En toutes ces circonstances, Dieu paraît hors de la nature divine. Il y rentre lorsqu'il commande aux éléments, ressuscite les morts, institue l'incompréhensible Eucharistie. Comprendraiton que Dieu fût descendu sur la terre et n'eût point fait de miracles? J'ose dire qu'il nous les devait. Il était de sa justice de les prodiguer, pour aider notre faiblesse à supporter ses abaissements et à recevoir sa parole, par lesquels il venait nous sauver. Il venait « dans l'infirmité », afin de guérir des infirmes : double condition qui lui imposait les miracles. A des sourds il fallait ces signes, à des aveugles il fallait ces attouchements, à des paralytiques il fallait ces secousses. S'il ne s'était pas montré le maître de la nature, on demanderait ce qu'il a fait qui dépasse le pouvoir de l'homme. Bergier disait aux philosophes de son temps: Examinez-vous bien, et

voyez si vos prédécesseurs ont pu être vaincus sans miracles!

L'objection contre les miracles « parce qu'ils ne sont pas croyables » : est ridicule. Qu'est-ce que ce serait qu'un miracle croyable? Ils ont été faits incroyables précisément pour que la foi les dût croire et que la raison n'y pût rien contester. Le miracle est donné pour faire croire ce qui est surajouté à l'ordre naturel. L'homme qui prétendrait croire et comprendre l'Incarnation sans le secours des miracles serait un fou, tout comme celui qui nie l'existence de Dieu. Le bon sens humain se moque des philosophes et des historiens qui prétendent que Dieu ne peut pas intervenir en Dieu dans les choses de ce monde, et que l'homme n'en a pas besoin.

Jésus-Christ nous a fait plus d'honneur. Il ne nous a pas demandé de nous rendre à l'homme, mais à Dieu; il s'est montré, pour que notre fierté pût noblement s'abattre. Par le miracle, il a invalidé pour toujours les règles de toute philosophie qui voudrait exclure la divinité; il a très-miséricordieusement traité les savants eux-mêmes, en les avertissant qu'il est plus savant qu'eux. Quand leur orgueil refuse ce bienfait, ils ont tort. Néanmoins sa clémence leur propose d'autres arguments.

Il disait aux Juifs: « Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins mes miracles. » Nous disons aujourd'hui aux incrédules: « Si vous ne croyez pas les miracles, croyez au moins la parole. » Cette parole est un miracle aussi, et le plus grand de tous; un miracle auquel vous ne pouvez contredire.

La parole a créé le miracle pour s'y poser; et sur cette hauteur, qu'elle a faite accessible, elle demeure vivante et créatrice. C'est le miracle des miracles, c'est Dieu lui-même. Nous l'entendrons; nos oreilles obstruées des poussières de la terre ne pourront méconnaître cette voix dont l'accent a vaincu le cœur de l'homme, dont la sagesse a révélé l'homme à lui-même, dont la fécondité a créé un monde nouveau.

« Les paroles de Jésus-Christ, » dit Bossuet, « ressentent quelque chose de divin par leur simplicité, par leur profondeur, et par une certaine autorité douce avec laquelle elles sortent. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, parce que jamais homme n'a été Dieu comme lui, ni n'a eu sur tous les esprits cette autorité naturelle qui appartient à la vérité; qui fait que, sans s'efforcer, sans se guinder pour ainsi dire, elle y influe si doucement et si intimement. »

Or cette parole absolument divine, divine par son caractère propre, divine par ses effets toujours subsistants, de qui serait-elle, si elle n'était pas de Jésus-Christ? Qui serait l'inventeur de la sagesse de Jésus-Christ? A deux mille ans de distance, la parole du Christ demeure l'unique vraie lumière de l'homme sur luimême et sur Dieu; elle soutient le monde catholique, entouré de fanatiques ennemis; elle soutient la loi naturelle, investie et battue en brèche par un philosophisme insensé; elle soutient la raison humaine, sujette aux vertiges et aux délires. Et non-seulement elle conserve et elle répare, mais elle enfante: elle enfante des prêtres et des saints, elle enfante la foi; des plus stériles cœurs

elle arrache encore des cris d'admiration et des actes d'amour. Qui aurait inventé cette parole?

Contre l'éclat, la puissance et le nombre des miracles de Jésus-Christ, attestés avec tant d'éclat et de puissance par un si grand nombre de témoins, nulle objection n'est recevable au tribunal de la raison humaine, nulle objection ne sera reçue au tribunal de Dieu. Sur les seuls miracles, nous serions tenus de croire. Supposons néanmoins un refuge possible pour le doute, quant aux faits : comment se rendre compte de l'invention de la parole, de la création de la doctrine? Ces témoins si droits et si simples que l'on veut soupçonner ou de n'avoir pas vu ou d'avoir mal vu ce qu'ils racontent, comment les soupçonner de n'avoir pas entendu ce qu'ils redisent? Ils ne redisent pas des choses que tout le monde ait sues et que l'on eût coutume de penser. Cela, au contraire, est en dehors de tout et au-dessus de tout. Ils le redisent, non dans les mêmes termes, mais avec le même fonds d'idées inouïes, avec la même couleur de style totalement neuve, avec le même accent d'autorité souveraine; tout est plein de lumière, plein de prophétie, resplendissant de cette force du miracle à laquelle on veut en vain échapper. Ainsi tout émane de la divinité et tout y ramène. Le miracle reparaît dans la parole, et la parole à son tour devient miracle.

Oui, ces miracles donnés pour appuyer la parole, voici qu'ils se transforment, se transfigurent, et à leur tour deviennent parole! Sous leur écorce odieuse à la science la séve divine était enfermée: au souffle de l'Esprit-Saint, elle éclôt en fleurs d'une beauté céleste; de ces fleurs, comme de la parole elle-même, s'épanche l'abondance des baumes vivifiants. Les impossibilités physiques sont devenues la plus claire prédication des vérités morales les plus salutaires. L'humanité a besoin de cet enseignement, elle vit ou meurt suivant qu'elle l'entend ou le méprise. Les miracles sont des paraboles en action, où abondent quantité de sens admirables. La plupart tout à la fois expliquent les prophéties, en constatent l'accomplissement et sont la prophétie de l'ordre futur. Ils ont guéri les corps, ils guériront éternellement les âmes; ils ont montré la toute-puissance et la bonté du Fils de l'homme, ils montreront à jamais la science et la sagesse infinie du Fils de Dieu.

Qu'un médecin de génie multiplie les cures merveilleuses et guérisse les cas désespérés, qu'un thaumaturge ressuscite les morts, cela n'influe en rien sur les choses générales de ce monde : il n'y a là que des malades guéris par un savant homme ou par un homme saint. Le péche n'interrompt pas ses œuvres, l'infirmité ne cesse pas de se montrer, la tombe ne cesse pas de s'ouvrir dans le petit espace où se meuvent ceux qui ressuscitent les morts; et bientôt ces hommes prodigieux disparaissent, ne laissant qu'un souvenir promptement oublié. Pour le savant, l'oubli est soudain ; pour le thaumaturge, à moins qu'il ne plaise à Dieu de glorifier son sépulcre par la permanence des miracles, l'oubli est prochain. De toute manière, ces choses étranges, merveilles de la science et merveilles plus grandes de la sainteté, restent purement des faits ou absolument isolés ou promptement inféconds. Mais les miracles de Jésus-Christ tiennent à

tout, contiennent tout; l'histoire y aboutit et en découle; ils sont vivants d'une vie universelle et éternelle, ils sont lumineux, ils créent la perpétuité des miracles.

« Les miracles du Sauveur, » dit saint Grégoire, pape, « sont réels, et en même temps ils servent à nous enseigner quelque vérité: par ces actes de sa puissance, Dieu nous montre de certaines choses; il nous en révèle d'autres par les mystères que sa sagesse y a renfermés.» Tous les faits de la sainte Écriture sont susceptibles de quatre sens différents également vrais, car la profondeur de l'Esprit de Dieu est infinie. Outre le sens littéral, il y a : 1º le sens allégorique, par application d'un fait à un autre fait dont il est la figure ou la prophétie; 2º le sens tropologique, par application aux besoins de l'âme et à la direction des mœurs; 3º le sens anagogique, par application aux joies de la patrie céleste. Ces trois sens constituent le sens spirituel ou mystique, qui met le miracle en harmonie avec toute l'histoire de la religion et avec tout le mystère de l'humanité.

L'étude du sens mystique est depuis longtemps, chez nous, réduite à la morale; et, pour le dire en passant, la morale n'y a rien gagné. On la voit moins découler du dogme, qui reste obscur; l'impiété lui dispute son origine; elle perd de sa saveur et de son crédit. Sans négliger aucunement la morale, les Pères avaient soin de donner au sens mystique tout son développement. Ils se sont élevés à des hauteurs merveilleuses; et nos esprits, accoutumés au terre-à-terre de la moralité, s'étonnent de les suivre sans effort dans ces régions supérieures que l'on ne nous ouvre plus guère, mais pour lesquelles

cependant nous sommes faits. Le peu que j'ai pu emprunter des Pères suffira pour faire voir qu'il y a là autant de bons arguments que de beaux enseignements. Joseph de Maistre dit que le corps humain apparaît plus merveilleux encore sur la table de dissection que dans les plus belles attitudes de la vie : ainsi l'anatomie du miracle le montre tout à la fois plus réel et plus étonnant; la main et la sagesse de Dieu s'y révèlent davantage.

En poussant la relation de la vie de Notre-Seigneur jusqu'à la fin du siècle évangélique, j'ai esquissé le dernier et le plus grand des miracles, celui pour lequel tous les autres ont été faits, l'établissement de l'Église, preuve universelle et permanente de la divinité de Jésus et de son amour pour les hommes.

Là, je me suis arrêté. J'avais un autre chapitre, ou, pour mieux dire, un autre livre à écrire. C'était de montrer Notre-Seigneur actuellement vivant, actuellement Dieu, actuellement visible. Mais il suffit d'ouvrir les yeux. L'Église est la vie continuée de Jésus-Christ. Par l'Église, le Dieu-Homme demeure en ce monde avec ce même caractère d'infirmité humaine et de puissance divine qui exprime l'union des deux natures; il y fait les mêmes œuvres d'homme, les mêmes œuvres de Dieu: homme souffrant, Dieu vainqueur.

Il est à Bethléem et à Samarie, au Cénacle et dans la foule, au Thabor et sur le Calvaire. Il est écouté et nié, glorifié et injurié, suivi et trahi. Tous ses amis l'entourent, tous ses adversaires et tous ses ennemis sont là.

Il est là aussi, celui que l'Écriture appelle le Menteur.

Il a été dit aux autres: « Vous êtes de lui, » Et les autres disent qu'ils ne le connaissent pas et qu'il n'existe pas. Il existe et ils le connaissent, et ils font ses œuvres. L'existence et l'influence de Satan rendent seules compte d'un phénomène étrange, le plus capable de dérouter l'intelligence créée. Depuis dix-neuf siècles Jésus prodigue ses miséricordes ; et il est toujours insulté, déclaré digne de mort, haï enfin, haï personnellement! On ne peut nier cet effrayant prodige. D'où vient-il? La « science » ne le veut pas dire. L'Évangile répond, et Satan confirme la réponse par ses perpétuelles entreprises pour obscurcir la divinité de Jésus-Christ Sauveur. Elles sont plus nombreuses que variées. A propos de Porphyre, saint Augustin applique cette parole de l'Écriture : « Les impies vont en tournant », parce qu'ils tournoient dans un labyrinthe d'erreurs, repassant toujours sur leurs pas. Porphyre, apostat, prétendait honorer beaucoup Jésus-Christ. Il fit un livre intitulé la Philosophie par les oracles, dans le dernier goût de la « science moderne » de ce temps-là, où il cite des oracles qui appellent Jésus-Christ un homme pieux et digne de l'immortalité, et les chrétiens, au contraire, des hommes impurs et séduits. Ce sont précisément les oracles que l'on rend aujourd'hui dans les compagnies savantes. Il est curieux de voir nos incrédules ou copier les vieilles folies de Porphyre ou recevoir exactement la même inspiration de l'esprit qui « va en tournant ». Et le tout pour se montrer tels qu'ils sont dépeints dans les saintes Écritures et pousser contre Dieu le même cri : -Nous ne voulons point connaître tes voies; nous ne

voulons point de la science de tes commandements : Scientiam viarum tuarum nolumus.

Or la science des voies de Dieu, c'est la connaissance de Jésus-Christ, et cette connaissance est plus indispensable au monde aujourd'hui que jamais.

J'ai écrit pour indiquer aux âmes en quel asile, dans les temps malheureux qui s'annoncent, elles trouveront tout ce qui restera de force, de consolation et d'honneur sur la terre : car je crois profondément que cette conjuration que nous voyons s'élever contre Jésus-Christ est une grande conjuration contre l'espèce humaine, une conjuration pour l'enchaîner et pour l'avilir; et quiconque ne connaîtra pas et n'aimera pas Jésus-Christ, succombera, sera enchaîné, sera avili.

Mais que la société échappe au péril ou qu'elle y succombe, les chrétiens doivent aujourd'hui comprendre l'obligation qui leur est faite de s'instruire davantage. Nous savons trop peu combien Dieu est Dieu, c'est-àdire combien il est bon, grand et beau. Dans le christianisme, la sublimité et la solidité incomparables de la morale étonnent moins, ravissent moins que la solidité et la sublimité du dogme, qui rend non-seulement possible mais facile la pratique de cette morale si élevée. Là est le vivisiant, l'infini, l'incommunicable. Au rayonnement du mystère de Jésus nous voyons Dieu. La splendeur de cette clarté surpasse toute expression, et partout et sans cesse elle nous donne Dieu. Nous sommes coupables envers Dieu et envers nous-mêmes de la négligence qui nous tient en réalité si loin des merveilles dont il a pris soin de nous

entourer. Cette négligence est une part personnelle et considérable que nous prenons aux crimes de la négation. Nous trouvant plus instruits, instruits comme nous devrions l'être, la négation sentirait le besoin d'étudier elle-même davantage; et la demi-science, qui éloigne, reconnaissant son insuffisance, pourrait devenir la science vraie, qui convertit.

J'aurai atteint mon but près des lecteurs qui se décideront à pousser plus avant l'étude de la religion et qui, tout au moins, voudront relire et méditer l'Évangile. J'espère en rencontrer plusieurs. Les Actes des apôtres nous ont conservé la touchante histoire de cet homme de bonne volonté qui s'en allait seul par le chemin désert, lisant un chapitre d'Isaïe qu'il n'entendait pas. Jésus lui envoya un interprète; et, pendant que l'interprète parlait encore, comme ils passaient près d'une fontaine, l'homme de bonne volonté dit : « Voilà de l'eau : y a-t-il quelque chose qui m'empêche d'être baptisé? » Les hommes de bonne volonté sont nombreux sur les chemins de ce monde, et Jésus prend soin de leur envoyer le mot qui suffit. Si ce seul mot se trouve dans mon livre, j'aurai rendu ce qui m'a été donné.

Je n'ai point voulu charger de notes ces pages que la bonne foi adresse à la bonne foi. Je cite avec exactitude, sans marquer les textes des Pères ou des autres interprètes dont je me suis amplement servi, mais que j'ai souvent réunis deux et trois en une seule phrase pour plus de rapidité. Qu'on ne m'accuse pas de vouloir déguiser des larcins. J'aurais craint, sur un pareil sujet, de parler de moi-même, de produire mes idées, quand j'avais celles de tant de saints et de grands hommes. J'ai pris l'idée et souvent l'expression, et je doute que dans tout ce volume il y ait une seule page que je puisse dire bien à moi.

Quant à certain mauvais livre qui signale tristement l'époque où nous sommes, j'y ai dû faire allusion deux ou trois fois; mon désir eût été de n'y pas toucher. Les sentiments qui m'animaient après la première lecture de cet ouvrage, se sont modifiés à mesure que j'ai pu mieux saisir la malheureuse industrie de l'auteur. Trouvant chez lui le parti pris d'ignorer, je demeure convaincu qu'il est encore loin d'avoir perdu la foi. Il n'oserait pas regarder en face un crucifix : il craindrait de voir le sang couler! Dans sa conscience il s'est dit qu'il trahissait. Saura-t-il étouffer cette suprême inquiétude que confessent ses regards obstinément détournés du jour? Je l'ignore. Quoi qu'il en soit, je le trouve à plaindre; et ce que je voulais d'abord déchirer, je l'ai simplement écarté. Nous blâmons cet homme et nous détestons son crime; mais tout chrétien serait heureux de pouvoir lui dire ce qu'Ananie disait à Saul: « Mon frère Saul, le Seigneur Jésus qui vous a apparu dans le chemin par où vous veniez, m'a envoyé vers vous, afin que vous recouvriez la vue. » Personnellement, je lui devrais presque de la reconnaissance : il m'a, pour ainsi dire, enchaîné dans l'Évangile. Contempler Jésus-Christ est la joie de l'intelligence et du cœur. Pendant que j'écrivais, Dieu a trouvé bon que j'eusse à faire quelques-unes des rudes expériences de la vie. Un grand tombeau s'est ouvert, le chemin est devenu plus sombre

devant moi. Néanmoins jamais meilleure joie n'a rempli mon âme. J'ai relu de beaux livres trop négligés, amis précieux que Dieu m'a fait trouver lorsque je perdais une part de ces choses humaines qui doivent périr. J'ai goûté le miracle de la consolation, le miracle de la foi, le miracle de la victoire. Au seuil des églises j'ai connu que j'entrais vraiment dans Bethléem, la maison du pain. J'ai senti que le Credo, sur les lèvres des vaincus, des enfants et des femmes, est le glaive qui tuera Satan. J'ai travaillé avec allégresse, et, sachant la faiblesse de mon travai!, je le présente avec sécurité. Je ne le regretterai jamais, je n'y regretterai rien: il se retrouvera dans le bon plateau de la balance des œuvres humaines; il sera une partie de ma force quand je mourrai, la consolation de mes enfants, l'espérance des cœurs amis qui prieront pour moi.

O Christ vivant! ceux qui te nient te verront. Puissentils te voir avant le jour de ta justice! Puissent-ils, en ce temps de ta clémence, vouloir ton pardon, qui leur est toujours offert! Puissent-ils eux-mêmes se trouver pris dans les doux filets de la miséricorde, ceux-là qui complotent pour écarter les autres des voies de la lumière et du pardon! C'est le souhait profond de mon âme épouvantée de leur péril. Je ne suis pas leur juge, et il n'est plus nécessaire que personne les accuse. Au tribunal suprême, quel accusateur ces coupables trouveront-ils plus accablant et plus implacable qu'eux-mêmes?

1864, jour de l'Ascension.

## INTRODUCTION

I

## DIEU ET L'HOMME.

Il y a deux personnages dans l'Évangile, Dieu et l'homme, et la place de l'homme n'y est pas moindre que celle de Dieu. C'est pour l'homme que Dieu descend du ciel, c'est pour lui que l'Esprit incréé revêt le poids de la chair, que l'Infini se circonscrit dans cette prison, que le Tout-Puissant en accepte l'infirmité; pour lui que la pureté même assume l'ignominie du péché; pour lui que l'Immortel vient goûter la mort, et la mort de la croix! L'homme est l'objet de cet inconcevable amour.

Tout à l'heure nous porterons nos regards sur Dieu; mais qu'est-ce que l'homme?

Selon la science la plus récente, l'homme est un animal qui a inventé Dieu : « Aussitôt que l'homme se distingua de l'animal, il fut religieux. » Ce trait scientifique exprime la pensée mère d'un livre écrit à dessein de ruiner la foi en Jésus-Christ Dieu, moyen assuré de ruiner la religion et la raison, et de faire de l'homme ce

que l'on prétend qu'il a été, un animal.

La science se trompe. L'homme n'eut pas la peine de devenir religieux. Il le fut dès l'origine, ayant connu avant toute chose le Dieu qui l'avait créé. Ce serait donc parler plus exactement de dire qu'aussitôt que l'homme cesse d'être religieux, alors il ne se distingue plus parfaitement de l'animal. C'est le caractère de l'homme devenu animal, de ne pas discerner les choses de Dieu.

Mais cette haute qualité d'être religieux par nature, ne nous fait pas suffisamment connaître l'homme. Pourquoi l'homme est-il religieux? Que sait-il naturellement de Dieu? bien plus, que sait-il de lui-même? Tout ce qu'il en apprend, à force de se considérer en lui et dans les autres, n'est guère que ténèbres, sujet de doute, de honte et de désespoir. Est-il seulement un atome dans les abîmes de l'étendue? a-t-il seulement la pleine conscience de son être? Et pourtant il se sent grand, et ce sentiment est juste; mais d'où prend-il le sentiment de sa grandeur?

L'individu sait quel jour il est entré dans la vie; connaît-il celui où il a véritablement commencé à vivre? Pas plus que celui où il mourra; et il meurt sans savoir à que moment il a vécu. Entre ces deux dates de la naissance et de la mort, dans ce court espace de temps, il est no plusieurs fois, il a vécu plusieurs vies fort diverses; il se demande s'il a jamais été.

Il marche, il parle, il pense, et il a une action dan le monde. Cependant il est mort, et plusieurs fois, et d plusieurs morts, et il le sent très-bien; et il sent aussi qu'il ne mourra pas!

L'homme est fini, il ne peut jeter un regard sur luimême sans le comprendre; tellement fini, tellement borné, qu'il ne sait plus s'il est. Sa pensée, cet instrument souple et prompt qui le sert encore quand tous ses organes refusent de le servir, lui manque ici, s'épouvante, se dissipe, doute d'elle-même et le fait douter de lui. Elle n'est plus qu'un néant dans le néant. Et c'est cette évidence du néant de l'homme qui est le dernier refuge où la pensée constate bien sa propre existence. Elle est, parce qu'elle n'a pu s'inventer, parce qu'elle a peine à se connaître.

Cependant ce fini si chétif est l'œuvre de l'Infini, et dans l'œuvre il y a quelque chose de l'ouvrier, quelque chose de l'Infini. Voilà plus qu'un monde! L'homme, borné de toutes parts, est cependant partout. La pesanteur et l'infirmité de son corps n'arrêtent point sa pensée. Il est avec elle partout où elle va : elle va partout. Les espaces lui sont ouverts, les temps lui sont donnés, et il franchit encore la limite des espaces et des temps. Cet être qui a peine à se saisir dans le présent, qui se palpe et qui se demande s'il existe, cet être placé entre deux minutes dont l'une n'est plus et dont l'autre n'est pas, il vivait néanmoins avant sa naissance, par ses ancêtres; il vivra davantage après sa mort, par ses descendants, et surtout par ses œuvres, filles innombrables, nées d'un instant pour ne plus périr. Avant lui, tout a été fait pour lui, tout a contribué à former le milieu dans lequel il doit vivre;

1 1

il est pour quelque chose dans tout ce qui viendra après lui. Captif, j'ai des ailes toujours libres, et l'œil de l'aigle ne sonde pas les airs si haut que je peux voler; aveugle, je vois du côté du jour par-delà le soleil, du côté de la nuit par-delà les ombres : mon regard va plus loin que tous les horizons. Poussière sans nom hier et sans souvenir demain, imperceptible sur cette terre perdue dans la poussière des astres, je n'ai à moi qu'un éclair dans la course du temps, qui n'est pas même un éclair dans la durée de l'éternité; néanmoins, vivant dans le premier homme, je suis de fait aussi ancien que le temps, et je serai encore lorsque le temps ne sera plus. Quand Dieu a dit : « Faisons l'homme à notre image », ce jour-là je suis né. Est-ce ma vraie naissance? Pas encore! Dieu a dit cette parole et l'a accomplie au moment marqué en ses desseins; mais ses desseins sont en lui de toute éternité.

Créé dans le temps, mais conçu dans l'éternité, je suis créé pour l'éternité. Je ne mourrai pas, et je le sais : car je suis l'œuvre de Dieu, et les œuvres de Dieu ne sont pas faites pour périr. La matière où l'âme n'est pas jointe n'est rien. Cela est à la création ce que mon vêtement est à mon corps, et ce corps tout seul n'est pas moi. Il est aussi le vêtement qui s'use et qui change. J'ai changé plusieurs fois de vêtement, plusieurs fois de corps. Où est mon corps d'enfant? où est la fleur et la force de ma jeunesse? Cela est mort, aussi mort que les parfums et les sons qui ont traversé les airs. En reste-t-il ce qu'il reste de l'herbe des toits? La vraie création, la création impérissable

est ce qui est à l'image de Dieu. C'est là ce qui a reçu sa perfection dès l'origine et qui ne périra pas.

Ainsi Dieu par sa puissance a mis dans la mort même l'éternité, dans le muable l'immutabilité, dans le fini une image de l'Infini.

Voilà l'homme, non tout entier ni même dans la mesure où il lui est donné de se connaître, puisque je ne parle pas des richesses et des flammes de son cœur. Et cet être n'aurait été originairement qu'un animal semblable à ceux qui furent créés pour le servir et qui ne pensent point! et il serait resté dans cette foule sans vie, jusqu'à ce qu'il eût su se « distinguer » en devenant religieux, c'est-à-dire en inventant la pensée et en créant Dieu!

C'est une vieille supercherie de la « science » de ravaler l'homme à ce point ; de le mettre au départ sur la ligne de l'animal, et même plus bas. Elle ensuite son orgueil par la considération de ce qu'il aurait fait lui-même pour se tirer de l'infirmité, et de là elle lui persuade qu'il n'est redevable qu'à lui seul de toutes ses grandeurs. — « Vois où déjà tu as su monter, » lui dit-elle; « ne t'arrête point; dégage-toi de plus en plus des liens de ton ensance, et monte encore : tu seras un Dieu, tu seras le seul Dieu! »

C'est ce que l'on appelle « l'esprit moderne ». Il ne date pas d'aujourd'hui : car ce discours est celui de Satan, écrit à la première page de l'histoire humaine.

Il est bon de rappeler à l'homme que la main de Dieu a formé son corps, comme le sousse de Dieu lui a donné son esprit.

Animal, en effet, par la matière, et misérable, si l'on juge grossièrement sur l'apparence, l'homme naît cependant le plus fort et le mieux constitué des animaux. Il est longtemps débile dans ses langes, dit-on, longtemps incapable d'aller où le besoin l'appelle, de comprendre le danger qui le menace, de fuir le danger qu'il comprend. Mais ceux qui parlent ainsi ne veulent pas entendre comment Dieu a fait l'homme. L'homme est plus cuirassé que la tortue, plus fort que le lion, plus agile que le cerf courant, et que l'aigle volant, et que le requin nageant. Donnez à cet animal son vrai nom: il s'appelle la société. Il est tel dès son berceau, et là plus qu'ailleurs. Il ne devient un individu que lorsqu'il peut voir le danger, le prévenir, s'en défendre, le vaincre. Au berceau, il a son père, il a sa mère; il a toute la vigilance, toute la force, toute la science de la société. La question n'est pas de savoir ce qu'il pourrait faire s'il était seul : il n'est pas seul ; par les lois mêmes de sa nature, il ne peut pas être seul. Il vient au monde avec cette puissance de la société, bien plus quele lion avec ses muscles et l'aigle avec ses serres. Même à l'état sauvage, il paraît encore le roi de la création; et l'état sauvage n'est pas l'état normal de l'homme. L'homme s'appelle la société; son état normal est cette ébauche de l'ordre parfait que nous appelons la civilisation. Il est lent à se former : qu'importe, puisque toutes les ressources de la société sont employées à le former? Et la société le formera; elle lui enseignera à maîtriser l'air et le feu, à dompter l'eau et même la foudre, à se faire des vêtements plus chauds que la

toison des brebis, plus imperméables que le duvet des oiseaux, à se bâtir des maisons qui braveront la tempête, à tirer son pain d'une herbe des champs, à s'entourer de merveilles. Tel est ce faible animal, et il ira bien au delà: il apprendra à vivre dans le passé et dans l'avenir, à rester encore sur la terre lorsqu'il ne sera plus.

Et pour qu'il ne soit pas tenté de refuser les magnificences de la vie mortelle, pour qu'il ne se crée pas un isolement où il serait en effet le plus dépourvu des animaux, la nécessité de la vie l'oblige de demeurer en société, c'est-à-dire dans un état qui lui donne la supériorité sur toutes les créatures. Il ne peut échapper à la royauté que par la mort; j'entends ce qu'il appelle la mort, puisque, n'étant pas créé pour la mort, il ne peut mourir. En bien comme en mal, son pouvoir se limite à changer de vie.

Néanmoins l'éducation de l'homme est rude. Il le faut pour l'avantage général et son propre avantage. Ce roi a besoin de connaître sa faiblesse et sa dépendance. En présence de cette nécessité, voyez la sagesse et la tendresse de Dieu! Enfant et adolescent, l'homme est pourvu d'un ressort qui lui permet de soutenir, sans rester courbé et même sans garder le pli, tous les jougs qu'il lui importe de subir. La jeunesse est une allégresse intérieure qui fait aimer le travail, endurer l'assujettissement, le chagrin, les déconvenues, l'attente, tout ce qui est si dur plus tard et qui écraserait, si le poids était le même dès le début. L'adolescent dévore les éléments de tout : le passé ne lui est rien ; il court vers l'avenir, où il est assuré de régner. Les

tombeaux surgissent devant ses pas: il s'arrête à peine, il les franchit, il n'y songe plus. La mort? elle n'est pas pour lui, elle ne peut rien sur lui, elle ne lui ôtera pas l'avenir; elle ne l'empêchera pas d'être, de faire, d'avoir ce qu'il voudra. Si tout à coup elle se montre et avance la main, il s'étonne: — Prends! ditil. Et il meurt, comme il a fait autre chose. Cette vie pleine de tant de rêves, où il se croyait maître de tout, n'était encore qu'un jouet, qu'il laisse sans le regretter.

Mais dans cet être merveilleux, que d'inexplicables lacunes! que d'inexplicables misères! Il y a deux secrets nécessaires qu'il ne possède pas, qu'il ne peut acquérir, qu'il faut que Dieu lui révèle. Livré à lui-même, il sent une horrible incapacité de connaître et d'aimer. Les ténèbres enveloppent son esprit, un mur d'airain repousse son cœur. D'où vient-il? où va-t-il? quelle puissance l'a jeté dans la vie pour être en guerre avec les hommes? car la société l'élève en vain, en vain il lui est utile, en vain elle lui est indispensable : il n'y a point naturellement d'amour entre la société et lui. Elle ne l'aime pas, elle ne le respecte pas; il ne l'aime pas, il ne la respecte pas. De part et d'autre il ne voit que des services imposés par la nécessité, réglés par la force : point de respect, point d'amour! Et son ardent besoin est l'amour!

Voilà l'immense misère de cette créature si belle et formée avec tant de soin. L'homme ne connaît pas Dieu, et il n'aime pas l'homme. Que dis-je? il ne l'aime pas! il le hait avec passion, il l'opprime avec délices; et par cette frénésie tous les charmes de la société lui sont changés en amertumes et ses avantages en tortures; il y trouve la haine et la tyrannie. Ce roi de la création, ce vainqueur de tous les êtres terrestres, capable de résister à tous les fléaux, qui chasse les bêtes féroces des forêts et rebâtit ses villes sur le sol des volcans, il rencontre un ennemi qui l'humilie, l'enchaîne et le tue; et cet ennemi, c'est l'homme! Est-ce là le primitif ouvrage? est-ce ainsi que l'homme a été créé? Non: nous sentons un désordre; désordre immense, irréparable à nos seules forces, et qui nous fait comprendre que l'homme est un débris.

D'où vient ce désordre? pourquoi l'homme n'est-il qu'un débris? Que répondent ceux qui disent que l'homme, lorsqu'il se distingua de l'animal, fut religieux, c'est-à-dire inventa Dieu; c'est-à-dire encore, que Dieu est une chimère de l'homme, et qu'il n'y a pas de Créateur, pas de Dieu?

Ce qu'ils répondent importe peu et nous n'en avons que faire ici. L'existence de l'homme est la preuve première et décisive de l'existence de Dieu. L'homme ne s'est pas créé lui-même. Qui l'a créé, sinon Dieu? Et, si l'on veut une définition de Dieu, elle est dans le Symbole des apôtres, developpé contre la folie des négateurs par le Credo de Nicée: Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et invisibles. Voilà en quelques mots la claire conception d'une puissance et d'une sagesse sans bornes. Car de quoi Dieu a-t-il créé toutes choses? De rien, à moins de supposer la matière préexistante ou coéternelle à Dieu. Ceux qui prétendent ne pouvoir comprendre ce Dieu

créant tout de rien, se flattent-ils de comprendre la matière, l'inerte matière, ou éternelle ou créatrice d'ellemême, et ensuite créant l'ordre et l'intelligence?

S'il est impossible de comprendre que la matière ait créé l'ordre et l'intelligence, il est impossible aussi de comprendre que Dieu, l'Intelligence souveraine et parfaite, ait créé l'homme autrement que par amour, ni pour lui demander autre chose que l'amour. Toute autre explication diminue Dieu, le fait inférieur à l'homme par la justice et la bonté, le montre impuissant au milieu de cette création qui est son ouvrage. Or diminuer Dieu, c'est l'anéantir dans la pensée de l'homme, qui cesse alors d'adorer, c'est-à-dire de connaître; et, par cette privation de Dieu, la pensée et l'homme même sont anéantis. Il ne reste que l'animal intelligent et troublé, haïssant et haï, qui donne et reçoit la haine, qui enfante et subit la mort.

Dieu est amour, et l'amour est la vie. Une continuelle expansion de l'amour de Dieu, qui est la Vie incréée, crée continuellement la vie. Toute vie créée de Dieu est bonne et parfaite en son ordre, est douée de beauté et donne quelque chose qui est le soutien d'une autre vie. Plus l'être est élevé, plus il reçoit et répand la vie. La perfection de la vie est la connaissance et l'amour du Créateur; la perfection de l'amour est l'adoration.

Créé par amour, pour connaître parfaitement et pour aimer parfaitement, suivant la hiérarchie de sa nature; créé par le souverain Bien, pour monter jusqu'à cette abondance de la vie qui est l'adoration, l'honime, œuvre sublime, a reçu le complément sublime de la liberté. Avec la liberté il combat, il mérite, il a quelque chose à lui pour s'élever à l'amour de Dieu, pour récompenser Dieu de lui avoir donné l'être. Par là aussi il peut s'éloigner de Dieu, se séparer de lui, le nier. Il a ce choix. Comme dernière marque de sa toute-puissance, Dieu a donné à l'homme la liberté de le nier.

Aimant, il doit obéir, car l'obéissance est la loi et la forme de l'amour; libre, il peut désobéir, violer la loi, refuser l'amour.

Déjà Dieu s'était vu refuser l'obéissance. Avant la création visible, un combat avait eu lieu dans le ciel. Parmi les innombrables anges, il s'était trouvé des cohortes rebelles. Une partie de ces purs esprits, créés pour adorer, laissant naître en eux l'orgueil, se séparèrent de Dieu, perdirent l'amour et la lumière; ils devinrent les démons, incapables de repentir. Suivant une haute doctrine, la révélation anticipée de l'Incarnation du Verbe, par lequel ils avaient été créés, fut la cause de leur révolte : ils avaient d'avance refusé l'adoration à ce Verbe de Dieu, Verbe-Dieu, lorsqu'il serait Jésus, c'est-à-dire lorsqu'il serait revêtu de l'infériorité d'une chair mortelle. Ce mystère de l'amour divin passait leur intelligence; la condition de l'homme, cette créature nouvelle et à tant d'égards au-dessous d'eux, qu'il faudrait pourtant adorer en Jésus, excitait leur envie. Les anges rebelles furent précipités, et alors le mal exista : comme mal, pour toujours; comme puissance, pour un temps. Puissance de séduction redoutable à l'homme, mais moins forte que lui lorsqu'il veut obéir à Dieu.

Tenté par le démon, l'homme a désobéi. Il a violé la loi de l'amour, il a refusé l'amour, il a préféré le désordre et la mort. Et si l'homme a commencé, non à se confondre avec l'animal, mais à s'en distinguer moins luimême et à prendre ainsi quelques-uns de ces traits hideux de la brute que la philosophie se plaît à lui reconnaître, — traits que Dieu ne lui avait point donnés! — ce fut ce jour-là. Ce jour-là, honteux de sa nudité, il ceignit pour la cacher une tunique faite de peaux de bêtes, symbole de la mortalité.

Aux yeux de la science qui nie Dieu et l'homme, ce jour néfaste serait la première date du progrès, le premier pas de l'homme vers la création du sens religieux. Hélas! il ne créa ce jour-là que la mort. Chassé des délices du Paradis et de la vie innocente, chassé de la claire présence de son Créateur, il entra dans les ténèbres humaines. Il ne commença pas de devenir religieux; mais, par un effet de la miséricorde divine, il ne put cesser de l'être. Comme on dit que les derniers objets qui se peignent dans les yeux d'un homme au moment qu'il reçoit la mort y restent gravés et ne s'effacent plus, de même, au seuil des longues ténèbres où il allait entrer par sa faute, l'homme emporta ineffacable la vision radieuse du Paradis, et son âme ne cessa point de rendre un écho défiguré des grandes choses qu'elle avait sues et des promesses qui lui faisaient attendre un rédempteur. Ici, à cette lointaine origine, la grâce du Christ apparaît ; elle sera renouvelée en figures sans nombre jusqu'au jour de l'ineffable réalité.

Mais reprenons.

Non libre, l'homme n'eût point péché, Dieu n'eût point été offensé. D'une créature sans liberté, la toute-puissance n'eût pas exigé la plénitude de l'amour. Ce qui constitue le don, c'est le pouvoir de refuser. Dieu ne pouvait ni se tromper au point d'exiger de sa créature ce qu'il ne lui avait pas donné d'offrir librement, ni punir sur cette créature un vice de l'organisation qu'elle tenait de lui. Une erreur et une injustice en Dieu, Dieu imprévoyant, Dieu impuissant à faire ce qu'il a voulu, Dieu non-seulement sans miséricorde, mais injuste : absurdités palpables!

Si Dieu avait moins aimé l'homme pécheur, n'ayant pas à le détruire comme une œuvre mal faite, il l'aurait brisé comme une œuvre rebelle.

Parce que son œuvre est bonne et conforme à ses plans, il l'a conservée: parce qu'elle est intelligente et libre, et qu'elle a prévariqué volontairement, il l'a punie; parce qu'il l'aimait d'un amour éternel, il l'a réparée.

Au sacrifice de l'autel, le prêtre, ayant versé dans le calice le vin qui sera changé au sang précieux de Jésus-Christ, y mêle quelques gouttes d'eau, qui figurent l'humanité revêtue par le Sauveur, et il prononce ces paroles étonnantes : « O Dieu, qui merveilleusement « avez créé l'homme dans un si noble état, et plus « merveilleusement encore l'avez rétabli dans sa di- « gnité première, accordez-nous, par le mystère de « cette eau et de ce vin, d'avoir un jour part à la « divinité de Celui qui a daigné se revêtir de notre « humanité, Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur! »

Dieu donc a réparé sa créature déchue, et il a confié la réparation à ce Verbe par lequel il l'avait créée; ce Verbe qui « est en lui dès le commencement, engendré, non fait, par qui toutes choses ont été faites et sans qui rien de ce qui a été fait n'a été fait. » Et cette réparation a été une création nouvelle. Le Verbe s'est incarné, a pris la figure et le poids du péché, s'est chargé de la mort, qui était la peine du péché; et par son sacrifice, satisfaisant à la fois la justice et l'amour, il a restauré la vie et aboli la mort. « Et le Verbe était Dieu » : car quel autre que Dieu pouvait réparer l'œuvre de Dieu, suffire à la justice de Dieu, remplir souverainement le but de l'amour de Dieu?

L'homme a connu ces choses, qui éclairent sa raison et lui donnent la clef de son propre mystère; il les a connues, non pour les avoir découvertes, mais parce qu'elles lui ont été révelées par le Verbe divin, et ensuite expliquées sous la dictée de ce Verbe, dont la voix ne se tait jamais. Voici ce qu'écrivait, vers la fin du premier siècle du Christ, il y a dix-huit cents ans, autant en prophète qu'en témoin et en historien, un homme qui avait été un pauvre batelier du lac de Tibériade; mais la tête de cet homme avait reposé sur la poitrine de Jésus:

- « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était « en Dieu, et le Verbe était Dieu.
  - « C'est lui qui était en Dieu au commencement.
- « Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce « qui a été fait n'a été fait sans lui.
- « En lui était la vie, et la vie était la lumière des « hommes:

« Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres

a ne l'ont pas comprise.....

« Le Verbe est cette vraie lumière qui éclaire tout

« homme venant en ce monde.

« Il était dans le monde, et le monde a été fait par

« lui, et le monde ne l'a point connu.

« Il est venu dans son propre héritage, et les siens ne

« l'ont pas reçu.

« Mais il a donné à tous ceux qui l'ont reçu le pou-« voir d'être faits enfants de Dieu, à ceux qui croient en

« son nom;

« Qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté « de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de « Dieu.

« Et le Verbe a été fait chair, et il a habité parmi « nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons

« vu sa gloire, qui est la gloire du Fils unique du

a Père. »

Quelle page! quelle porte de lumière pour entrer dans la lumière de Dieu! Bossuet dit d'un autre endroit du même Evangile: « Vous y trouverez des profondeurs à faire trembler. » Ici c'est l'évidence qui jaillit du sein des profondeurs, et qui dévore l'énigme de l'homme et de Dieu, comme l'ardent soleil dévore la nuit. L'humanité ne s'y est pas trompée. A l'éclat de ce jour divin, aussitôt, dans son œil mort elle a senti renaître la vision du Paradis; elle a reconnu tout de suite, sinon tout entière, le Dieu qui lui avait parlé aux jours de son innocence, lorsqu'elle habitait encore dans son berceau de fleurs, et elle a su que le Rédempteur était venu, et

qu'il avait donné aux hommes « le pouvoir d'être faits enfants de Dieu ».

Mais la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise; et Celui par qui le monde a été fait est venu dans le monde, et le monde ne l'a point connu. Et le monde a besoin que l'on contredise la folie homicide qui conseille aux hommes de refuser d'être faits enfants de Dieu, leur disant que Jésus-Christ n'est point le Fils de Dieu ni le Rédempteur du monde, et que Dieu n'a point de Fils, et que le monde n'a pas besoin de rédempteur!

## AVANT LE CHRIST.

Cependant le monde attendait, et dans quel état! L'écrivain moderne suivant qui l'homme « devint religieux », nous peint l'humanité livrée à ses propres conceptions en matière religieuse. Des fétiches pour dieux, des sorciers et des égorgeurs pour prêtres, l'être humain pour victime : telles sont les religions trouvées par l'homme. « Ainsi cette divine faculté de la religion put longtemps sembler un chancre qu'il fallait extirper de l'espèce humaine, une cause d'erreurs et de crimes que les sages devaient chercher à supprimer. » L'auteur ajoute que les brillantes civilisations de la Chine, de la Babylonie et de l'Egypte firent faire à la religion « certains progrès ». Mais quels progrès?

La Chine demeura « médiocre ». Les religions de la Babylonie et de la Syrie, ne s'étant jamais « dégagées d'un fond de sensualité étrange, restèrent jusqu'à leur extinction, au quatrième et au cinquième siècle de notre ère, des écoles d'immoralité. » En d'autres termes, toutes les religions antérieures à Jésus-Christ, la judaïque exceptée, furent sataniques, antisociales, déshonorantes pour l'homme et pour Dieu. C'est l'aveu d'un ennemi de l'Église catholique. Il n'a pu se dispenser de reconnaître le fait, et le fait renverse tout son sys-

tème. Bossuet, avec la supériorité de son génie, qui n'est souvent que la supériorité de sa foi, a dit: « Les nations les plus éclairées étaient les plus aveugles sur la religion: tant il est vrai qu'il y faut être éleve par une grâce particulière et par une sagesse plus qu'humaine l»

Dans quelle religion de l'antiquité ne retrouve-t-on pas les grossiers sortiléges, le fétichisme, l'abomination des sacrifices humains? quel temple n'était pas de quelque manière une école d'immoralité? Ces horreurs allaient de pair avec les belles floraisons d'Athènes et de Rome. Là même, dans ces centres de politesse, l'immolation rituelle ne fut jamais abolie. Pour multiplier les supplices, il n'est pas nécessaire qu'une religion entasse les cadavres autour de ses idoles, comme à Carthage et au Dahomey. A Rome, le cirque était un temple. Avant de commencer les jeux (ces jeux où mouraient jusqu'à trente mille hommes), on invoquait les dieux immortels, et parfois, sur l'autel portatif, le sang humain coulait, répandu de la main des prêtres.

Dans le cirque, la religion tuait des hommes par le fer et par la dent des bètes; dans tout l'empire et sur toute la surface de la terre, elle tuait, avec plus de douleurs pour l'âme, par la corruption.

Nous, fils, époux, pères par la grâce du Christ, représentons-nous cette « civilisation brillante », où la famille n'existait pas pour les trois quarts des hommes, où personne n'en goûtait la plénitude sacrée. Le nom de père de famille signifiait possesseur d'esclaves. Dans toute la Grèce, vouée au culte de l'amour impudique, l'amour conjugal n'avait pas un temple!

Voilà donc le progrès de l'homme devenu religieux! Sa religion était un « chancre », et le chancre dévorait sa chair. Mais les « sages » qui se proposaient d'extirper le chancre, où les voit-on? C'est depuis Jésus-Christ, c'est contre Jésus-Christ que le monde a connu de tels sages. L'antiquité en ignora l'espèce et ne l'aurait point supportée. Quand Satan parvient à se faire adorer, il ne suscite ni ne permet le libre examen. N'ayant pas la vérité. il n'a pas non plus cette patience qui est la tolérance de Dien. On ne disentait pas plus Minerve à Athènes, Jupiter à Rome, que naguère Calvin à Genève, et maintenant Mahomet à Méquinez, Luther à Copenhague, Joe Smith chez les mormons. Les chrétiens refusèrent publiquement l'encens aux idoles. Parmi les païens éclairés, ceux qui voulurent rester sages demandèrent que les idoles fussent repeintes et les chrétiens livrés aux lions.

Avant le christianisme, que pouvaient les sages? quel baptême leur donnait la lumière? qu'auraient-ils su mettre à la place des dieux? La raison, abandonnée à elle-même dans la recherche de Dieu, courut au polythéisme par la pente rapide qui maintenant emporte au panthéisme tout ce qui se détourne de Jésus-Christ. Le polythéisme aboutit aux idoles, le panthéisme y viendra. Les sages résisteront peu. L'homme est fait pour adorer : il faut qu'il adore. Partout où le Christ n'a pas paru, les fétiches règnent; est-il chassé, les fétiches se relèvent. Il reste des passions, il y a des maîtres : les dieux sont trouvés. Séparée de la révélation divine, la science ne constate plus que des phéno-

mènes terribles, devant lesquels la faculté de l'adoration s'égare aussitôt. L'homme apparaît comme le jouet de puissances contraires, la plupart cruelles, toutes inexorablement inconnues, dont il ne peut avec certitude fléchir la volonté obscure, dont il doit redouter sans cesse le caprice méchant. Perpétuelles terreurs, d'où surgissent les délires de la superstition : c'est le paganisme tout entier.

Il y a, dit Bossuet, un christianisme de la nature. Il y a aussi un paganisme de la nature, béant sous les pas de l'homme; et combien tous les jours y tombent, en pleine lumière de Dieu! Le monde s'y engouffra.

Les sages de l'antiquité pouvaient-ils s'en tirer? Il est certain qu'ils ne l'ont pas entrepris. La sagesse naturelle ne se compromet pas pour l'amour de la vérité; elle méprise l'erreur commune et l'accompagne à ses plus vils autels. Moïse, animé de l'Esprit de Dieu, est le seul législateur de l'antiquité qui ose briser une idole populaire; il n'a d'imitateurs que dans son peuple. Solon établit à Athènes le temple de Vénus prostituée. Socrate, Platon, Cicéron, Sénèque, croiraient volontiers à l'unité et à l'immatérialité de Dieu : mais Socrate mourant sacrifie à Esculape; Platon se garde d'encourir une accusation d'impiété; Cicéron, déjà prêtre du temple de la Terre, brigue et obtient la charge d'augure; Sénèque observe les rites païens. Quelle que soit la pensée secrète, point d'irréligion publique. Nos sages, à nous, prennent plus de licence: ils font la guerre au Christ patient et désarmé. Ni la

Grèce ni Rome n'offrent rien qui mérite l'honneur ou l'affront de leur être comparé.

Non, non! à renverser les simulacres il fallait le bras des martyrs; pour guérir le « chancre » il fallait leur sang généreux, devenu le sang du Christ. Les philosophes et libres penseurs païens ont fait ce que pouvaient faire ces bien-disants que le disciple de Socrate nous montre au banquet du poëte Agathon : en discourant de la vertu et de la vérité, parfois admirablement, ils ont encore corrompu la terre. Le génie de Platon, ébranlé par de lointaines vibrations du Sinaï, a rendu quelques magnifiques échos : s'est-il soucié que ce fût la vérité?

Dans ce dialogue du Banquet, où Socrate semble par moments plein de la pensée chrétienne, la passion la plus abominable est glorifiée comme le principe le plus actif de la vertu, et Socrate prétend tenir d'une courtisane les belles idées dont il charme ses auditeurs. Toutes les perversités que l'on pourrait aujourd'hui ramasser dans les lieux de châtiment, ne donneraient pas une pareille essence de corruption. Rassiner dans l'infamie, c'était le fait et l'art des « sages ». Saint Augustin se reprend d'avoir loué ces impies : « Platon et les siens n'étaient pas nés pour éclairer les peuples, et les acheminer de l'universelle solie des idoles au vrai culte du vrai Dieu. »

On citera de belles maximes des païens. Chez eux les belles maximes abondaient, comme les temples. Les temples n'eurent la sainteté et les maximes l'efficacité que quand le Christ y pénétra. Observez-les sur

ces hautes paroles, dit Bossuet : vous verrez qu'ils ne les entendent point. Rien de plus admirable que l'apologue socratique sur le caractère et la destinée du vrai juste, mis en regard du fourbe qui feint la justice : « Que son attachement pour la justice lui attire un renom d'infamie; que, toujours vertueux et toujours réputé criminel, il veuille persévérer jusqu'à la mort... ce juste sera fouetté, chargé de fers, livré à la torture; on lui brûlera les yeux, il sera mis en croix. » L'esprit chrétien est étonné de cette inspiration prophétique. Mais que laissait-elle à Socrate, et que comprenait le monde, avant que le monde eût vu l'arbre du Calvaire et goûté de son fruit? La conclusion païenne est qu'il faudra bien que le juste sur la croix reconnaisse qu'il ne s'agit pas d'être juste, mais de le paraître; et tout finit par cette bassesse, que le sort de l'injuste est plus heureux.

Les poëtes romains sont riches en moralités irréprochables. Il y a quantité de sentences dévotes dans Ovide. C'est dire le profit qu'on en tirait. Il y en a dans Horace, si tranquille à mépriser tout ce qui n'est pas la volupté. Horace, dur comme un pharisien, ne craint pas de s'écrier: Pour la vestale impure, une mort, c'est trop peu! Mais en même temps, ce dévot rigide ne cesse de répéter sur tous les tons: Prends l'instant de plaisir que te laissent les dieux! On avait aussi le fameux Connais-toi toi-même: parole admirée, gravée dans le temple de Delphes, et du ciel descendue, dit Juvénal. Restait à trouver l'art de se connaître, et ensuite l'art de se vaincre. Peu de héros essayaient; moins

encore, ayant essayé, persévéraient. On se réduisait au conseil d'Horace:

Ne s'émouvoir de rien, scule chose peut-être Qui nous fasse ici-bas et nous conserve heureux!

Nous entendrons Pilate demander, en haussant les épaules: Qu'est-ce que la vérité? Et ce même Pilate, qui ordonne de flageller le Juste pour essayer de lui sauver la vie, et qui le fera mettre en croix pour s'épargner à lui-même une mauvaise affaire; ce Pilate qui prononcera l'Ecce Homo, n'ignorait sans doute pas l'Homo sum de Térence. Il l'avait murmuré peut-être au premier aspect de l'Homme de douleur.

Nous ne méprisons pas ces accents stériles. Ce sont des témoignages de l'âme naturellement chrétienne : témoignages pareils aux herbes vaines qui attestent la richesse d'une terre abandonnée.

Après l'avénement du Christ, la végétation morale devient plus abondante et prend un caractère plus auguste. Perse, Sénèque, Juvénal, se ressentent du souffle des apôtres. Entre Caligula et Néron, Sénèque prononce ces mots admirables: Le malheureux est chose sacrée! Mais Sénèque, courtisan de Caligula et de Néron, avait renoncé au barreau pour ne pas offusquer la vanité du premier, qui se croyait orateur; il revenait à l'éloquence pour excuser le second d'avoir tué sa mère. Juvénal a des lueurs et des vigueurs qui semblent marquées à la croix: Point de méchant heureux! — Crois honteux d'aimer moins ton honneur que ta vie! — Qui médite le crime est coupable déjà!

- Respecte plus que tout la candeur de l'enfance! -Pensées fécondes dans l'Évangile; chez le païen, emphases stoïciennes, coups de cymbales du bel esprit. Le dernier mot de Sénèque est le suicide. Juvénal, comme Sénèque, ne montre que l'avortement de la bonne semence tombée sur le grand chemin des sollicitudes temporelles. « Demande une âme vaillante et qui, s'affranchissant des terreurs de mourir, regarde plutôt la mort comme le dernier bienfait de la nature; une âme inaccessible à la colère, supérieure aux vains désirs, capable de préférer à toutes les voluptés de Sardanapale tous les âpres travaux d'Hercule et tout ce qu'il a souffert. » Nobles vœux! Dans les jours de Néron et d'Adrien, où vécut Juvénal, qui demandait pareille gloire et qui l'obtenait? Jésus crucifié en gratifiait l'amour de ceux qui avaient appris de lui à prier « notre Père qui est aux cieux ». Juvénal a vu leurs travaux, plus grands que ceux d'Hercule, et ne s'est point converti.

Pour nous mieux rendre compte de ce monde où, dit-on, Jésus-Christ n'était pas nécessaire, écoutons ce qu'on y pensait de l'âme; question très-agitée entre les philosophes, c'est-à-dire entre ceux qui formaient la tête de la société païenne: car Athènes et Rome étaient des gouvernements de philosophes et de gens de lettres.

Suivant un académicien de notre époque, la Judée fut « étrangère à la théorie des récompenses individuelles, que la Grèce a répandue sous le nom d'immortalité de l'âme. » Par cette tournure, l'académicien avoue qu'à ses yeux l'immortalité de l'âme, et peut-être l'âme

aussi, ne sont que des conceptions philosophiques trèscontestables. C'est le point où s'éleva l'antiquité. Seulement, les efforts qu'elle avait honorablement faits à monter jusque-là, il les faut faire aujourd'hui à descendre de plus haut. On les fera sans doute. La question de l'âme est liée à la question de Jésus-Christ: pour que Jésus-Christ cesse d'être Dieu, il importe essentiellement que l'âme ou ne soit pas responsable ou ne soit pas immortelle.

Observons d'abord que la Judée n'était pas « étrangère » à cette « théorie ». Dans les livres de Moïse, antérieurs à toute littérature et à toute philosophie, Dieu est appelé « le Dieu unique, maître de tout, qui blesse et qui guérit, qui frappe de mort et qui res-suscite. » Vingt passages de l'Écriture établissent la mème vérité. Daniel: « Ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront un jour, les uns pour la vie éternelle, les autres pour un opprobre sans fin. » Tobie: « Nous sommes les enfants de Dieu, et nous attendons cette vie qu'il doit donner à ceux qui ne renoncent point à sa foi. » Job: « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et que je ressusciterai de la terre au dernier jour. » Voilà ce que la Judée savait et croyait touchant l'âme, avant qu'il y eût des Grecs. « Ces Juiss », dit Tacite, peignant en même temps les Romains, a croient les âmes immortelles. Ils se réjouissent d'être pères et ne se croient point permis d'ôter la vie à aucun des enfants qui leur sont donnés. » Tout cela est si connu, qu'il faut une sorte de courage pour paraître ne le savoir pas.

Les nombreux systèmes des anciens philosophes sur l'âme, ou substance pensante, sont au nombre des choses qui marquent plus vivement l'infirmité humaine. Les chrétiens en ont fait des tableaux remplis d'une salutaire amertume. On y trouve que l'âme est le cœur même; - une certaine section du cerveau; - un air subtil; - une harmonie résultant de la concordance des diverses parties du corps; - un nombre qui se meut de soi-même; - une portion de matière distribuée dans le corps humain, où elle prend un caractère particulier suivant l'emplacement qu'elle occupe. Pour d'autres, il n'y a point d'âme; un « principe actif », résultant des combinaisons de la matière, donne lieu au phénomène que l'on appelle vie et mouvement. Aristote imagine l'entéléchie, ou mouvement perpétuel; l'âme vient de là. Dans quel but? Aristote ne sait. L'âme est-elle immortelle? Le maître de Pythagore, Phérécides, l'a dit le premier, au rapport de Cicéron, lequel semble assez embarrassé de ne pas le croire et assez content de n'en être pas sûr. Beaucoup soutiennent que l'âme finit avec le corps. Les stoïciens estiment qu'elle vit aussi longtemps que les corneilles. Pythagore ne fait l'âme ni périssable ni immortelle: après des transmigrations indéterminées, ce je ne sais quoi, qui est partie de la Divinité, ayant habité les hommes, les bêtes et même les végétaux, va se joindre à l'âme universelle, se perdre dans le tout. Aristote est inintelligible, pour ne pas dire muet; Platon, toujours brillant et ingénieux, se contredit; Panétius, observant que l'ame est sujette à la souffrance, conclut qu'elle ne

saurait être douée d'immortalité. Cette idée de l'immortalité de l'âme paraît à Pline un conte puéril, une intolérable enslure de l'orgueil humain, le comble de la démence. Sénèque dit: « Le dernier jour de la vie est le jour de la naissance pour la vie éternelle »; et ailleurs: « S'il est vrai que l'âme survive au corps pour exister sans le corps, la vie future est préférable à la vie présente. » Marc-Antonin est équivoque, Plutarque hypothétique, Épictète penche pour le néant.

Une parole humble de Socrate vaut mieux que toutes les spéculations des autres et que toutes les siennes. Devant le problème de l'union de l'âme et du corps, confessant l'impuissance de l'esprit humain, il invoque quelque révélation divine. Quand l'éclair a brillé, la nuit se refait plus épaisse. Socrate espère qu'après la mort il se trouvera avec les gens de bien; cependant il n'oserait affirmer qu'il reste quelque chose des gens de bien ni des autres. C'est la substance de tous les discours de Socrate sur ce sujet, et Platon ne parle pas autrement pour son propre compte. C'est aussi le fond de Cicéron, malgré le coup d'aile surprenant qui, dans le Songe de Scipion, le porte jusqu'au seuil de la vérité. Il y avait chez les Scipions un célèbre précepteur juif, que Cicéron a certainement questionné. A part ce trait, sans pareil dans toute la philosophie antique, Cicéron ne se distingue pas du vulgaire intelligent; il doute: « Si l'âme est anéantie, quel plus grand avantage que d'échapper à tant de misères et d'entrer dans la douceur du sommeil éternel! Tant que je serai, je ne souffrirai point, parce que je n'ai rien à me reprocher; anéanti, je n'éprouverai non plus aucune douleur. » Le sentiment de la responsabilité future ne les fatiguait pas! S'ils l'avaient éprouvé, ils auraient eu moins d'assurance à se déclarer justes; et sans doute encore que, s'ils avaient sincèrement cru à leur justice, ils auraient moins accueilli l'idée du néant, cette horreur de la pensée ennoblie par le christianisme. Au fond, ils ne se sentaient pas justes, ils ne voulaient pas l'être, et n'étaient pas heureux. L'accent du désespoir et du dégoût de soi-même n'est pas rare chez l'épicurien Horace; les stoïciens font à l'homme un droit et presque un devoir de se donner la mort; tous envisagent l'anéantissement total comme leur plus certaine félicité. « Dormir sans rêve! » s'écrie Socrate. « Si la mort est quelque chose de semblable, je l'appelle un très-grand gain. » Le gain de n'être pas! Ces cris de la misère humaine commentent la parole de l'Apôtre, proclamant en même temps et le Christ et la révélation que Socrate attendait: En lui était la vie, et la vie ÉTAIT LA LUMIÈRE DES HOMMES. Parce que les hommes n'avaient pas le Christ, ils n'avaient pas la vie.

« Chez les païens, » dit Lactance, « la sagesse a ses docteurs qui n'enseignent pas le moyen d'approcher des dieux, et la religion a ses ministres qui n'enseignent pas la sagesse : d'où l'on peut conclure que ce n'est ni la vraie sagesse ni la vraie religion. » Des aberrations de la religion et des aberrations de la sagesse découlait une morale qui n'était que le mépris de tout. Les sophistes les plus logiques s'emportèrent à soutenir que rien n'est juste ou injuste en soi, mais seulement

par la volonté du législateur; d'autres, sans le dire, firent trop voir qu'ils le croyaient.

La noble école des Socrate et des Platon enfanta les pyrrhoniens et les cyniques, et ces folles et impures sectes furent bientôt tout ce qui en resta. Il y a le même espace de temps à peu près entre l'enseignement de Platon et Cicéron, qu'entre l'enseignement des apôtres et le premier concile de Nicée. Or, pour Cicéron, quelle vérité essentielle demeurait acquise et établie dans le genre humain ? Il parle de l'« obscurité » de ces hautes questions qui avaient amené Socrate à confesser son ignorance, et déjà, avant Socrate, presque tous les anciens philosophes, dont l'opinion fut qu'on ne peut rien connaître, rien entendre, rien savoir; que les sens sont bornés, l'esprit débile, la vie trop courte; que la vérité est profondément enfouie, qu'il n'y a plus de place pour elle sur le terrain obstrué de conventions et d'opinions; qu'en un mot, tout est couvert d'épaisses ténèbres. « C'est pourquoi », ajoute-t-il, « Arcésilas soutenait contre Zénon qu'on ne peut rien savoir, et non plus seulement qu'on ne sait rien, où s'en était tenu Socrate. Rien que l'on puisse voir ou comprendre : par conséquent, rien que l'on puisse tenir pour certain! » Tel est l'aboutissement de la sagesse antique, quelques siècles après que Platon l'a élevée à son plus haut sommet. Dans un espace de même durée, à travers les hérésies et les supplices, lorsque le monde païen va se dissoudre, l'enseignement des apôtres chante l'universel Credo de Nicée, affirmation souveraine des vérités qui sauvent l'âme et qui reconstruiront le monde, Les

anciens Athéniens, ayant été délivrés de la peste, avaient élevé l'autel du Dieu inconnu, « afin de voir », disait saint Paul à leurs descendants, « si, en cherchant Dieu comme à tâtons, ils le pourraient trouver. » Mais lorsque saint Paul, annonçant ce Dieu devant l'Aréopage, aborda ce qui regardait la justice et la résurrection, les sages du peuple de Platon se mirent à rire. Ils ne voulaient même plus chercher. Tout le paganisme intelligent exprime le dédain de Pilate: Quid est veritas?

Saint Augustin s'étonne qu'après le Christ il puisse encore se trouver des gens qui, entreprenant de parler pour éclairer les hommes, aiment mieux avoir Platon dans la bouche que Jésus-Christ dans le cœur. De ces demeurants, il y en a toujours! Accordons-leur que l'on peut interpréter favorablement beaucoup de points douteux de la doctrine de Socrate et de Platon; déchargeons ces sages d'avoir positivement cru à la métempsycose, à la préexistence et à l'éternité de la matière, à la destruction de l'âme: force est bien de renoncer à les justifier sur la morale et sur les mœurs. Leurs mœurs n'étaient pas simplement de mauvaises mœurs comme nous l'entendons aujourd'hui; ils ne se contentaient pas de céder à la nature, ils la violaient. Ils ne s'en défendent pas, ils n'en rougissent pas. Socrate est absolument cynique. Dans les Dialogues de Platon, l'extrême infamie est présentée comme une chose si naturelle en soi, si en usage malgré les lois contraires, qu'il est douteux que ces élégants, ces sages, ces théosophes, y aient vu un mal. La morale chrétienne sera souvent impuissante contre les mauvais penchants de l'homme : mais, vaincue, elle éveille le repentir, elle allume l'intolérable remords; le pécheur s'accuse le premier et se condamne lui-même. Que s'il s'emporte à justifier le crime, alors il n'est plus seulement pécheur, il devient apostat; l'apologie qu'il ose entreprendre n'est que l'aveu sur lequel la conscience publique ratifie le juste arrêt par lequel il est retranché.

Quoi que l'on pense du génie de Platon, il faudra tonjours reconnaître que la vérité lui fond dans la main, qu'il s'en amuse, et qu'il s'amuse aussi du vice. Quoi que l'on pense des hauts pressentiments de Socrate, de ses qualités et de sa belle mort, il sera toujours vrai que Socrate ne connut pas ses fautes ou ne voulut pas les condamner. Platon méprisait les philosophes qui pouvaient se rendre assez simples et assez clairs pour être entendus des gens du peuple; Socrate, après une vie de libre penseur, mourait sans avoir l'instinct du repentir. A ce trait du plus grand et à ce trait du meilleur, on peut voir quels précurseurs du christianisme ils étaient.

L'antiquité n'a en propre rien de chrétien, rien du tout. Doctrines, lois, mœurs, tout ce qui était de sa sagesse concourait pour écraser les petits et les faibles: l'enfant, la femme, le pauvre, l'esclave, le peuple. La preuve en est dans ces législations fameuses joù se révèle avec tant d'évidence l'inspiration de celui qui fut « homicide dès le commencement ». Les lois de Sparte ne sont pas ce qu'il y a de plus diabolique et de plus impur: Platon insulta, s'il se peut, davantage la nature humaine. Les lois imaginaires de Platon font

comprendre l'immense faiblesse du mortel qui cherche tout seul la sagesse, et donnent la mesure de son implacable orgueil lorsqu'il prétend l'avoir trouvée. L'humanité n'est pour lui qu'une matière inerte, sur laquelle son esprit a le droit de tout oser. Il l'équarrit à coups de hache; il taille, retranche, déchire à son gré, se sert à son gré de la mort. Le législateur Platon ne veut que des corps parfaits et de belles âmes : en conséquence, les médecins laisseront périr les individus mal conformés, les tribunaux feront tuer les méchants incorrigibles, les enfants mal faits ou nés de méchants seront abandonnés. Toujours en vue de la beauté et de la vigueur du sang, il met une limite d'âge pour être père et mère; cependant, avant et après le terme fixé, la loi n'impose que la stérilité, et, en cas de délit, c'est-àdire en cas de production, l'abandon des enfants. Entre les guerriers les femmes seront communes, de sorte que les enfants, ne connaissant pas les parents et n'en pouvant être reconnus, soient censés appartenir à tous. L'homme libre peut tuer son esclave et n'est tenu qu'à se purifier; mais l'esclave qui, même en se défendant, aura tué un homme libre, subira la peine des parricides. C'est ainsi que le plus grand philosophe de l'antiquité, se supposant maître d'un peuple, le voulait pétrir de beauté et de vertu! Platon avait critiqué les lois de Lycurgue: elles pouvaient, disait-il, former des vaillants, non pas des justes. L'on rencontre, en effet, des vues de justice et de dignité dans ce monde d'utopie qui parfois semble avoir été rêvé sur quelques traits vaguement aperçus de la république des Hébreux. Mais Platon n'avait pas le Dieu d'Israël, et, d'un autre côté, la brutalité de Sparte fascinait ce délicat. S'élevant en rêve au-dessus des mollesses attiques, il chassait les poëtes et faisait couler le sang. La volupté n'est pas stérile, elle enfante toujours une fille: la férocité. Le voluptueux Horace demande qu'on fasse mourir deux fois la vestale parjure; le voluptueux Platon veut supprimer le cœur de la mère et le cœur de l'épouse, il tue l'esclave, il jette dans les lieux secrets les enfants mal venus. O Christ! ò pureté! ò amour! hâtez-vous, venez instruire la Samaritaine, et relever la Pécheresse qui pleure, et poser vos mains sur la tête de l'enfant!

Il ne faut pas objecter que les lois de Platon n'étaient qu'un jeu de son esprit, une chimère. La Grèce avait vu en ce genre des essais et des succès qui permettaient tout. Platon n'inventait pas l'infanticide; la condition de l'ilote, à Sparte, était pire qu'il ne faisait celle de l'esclave; le sort de l'esclave et de l'enfant romain ne fut pas meilleur. Tertullien disait aux magistrats de l'empire: Quel est celui d'entre vous qui n'a pas donné la mort à son propre enfant? Au troisième siècle, Plotin, philosophe jaloux du christianisme, entreprit de fonder une ville où les lois de Platon seraient observées. Les philosophes que le christianisme n'éclaira pas en devinrent plus aveugles. Malgré l'appui de l'empereur Gallien, Plotin ne put réussir. Au troisième siècle, c'était déjà tard. Néanmoins ces choses-là sont du fonds humain, et aujourd'hui encore on ne pourrait jurer qu'elles ne s'y trouvent plus.

« Les croyances opposées à la raison », dit Bonald,

« produisent inévitablement des actions opposées à la nature. » En dépit des intimes gémissements de cette nature, qui ne pouvait entièrement disparaître, le monde païen, subissant la raison de ses sages, était fait à l'image de ses dieux. Les intelligences étaient obscurcies, les actions devaient être déréglées. Que l'on prenne où l'on voudra dix années de l'histoire romaine : dans la société domestique comme dans la société civile, l'ulcère creuse et s'élargit ; le divorce et les dissolutions dévorent la famille, les ambitions dévorent le droit. De plus en plus la guerre étrangère paraît le seul remède aux discordes intérieures, et de plus en plus elle en est l'aliment. De plus en plus les grands aspirent à la tyrannie, et de plus en plus la multitude plonge dans l'ignominie, jusqu'à ce qu'enfin il la faille soûler de sang; et alors elle lèche la main qui lui a répandu le breuvage et se laisse limer les dents, et on la saigne elle-même. La propriété devient plus précaire, l'usure plus féroce, les débiteurs plus misérables, les esclaves plus barbarement opprimés, à mesure que la richesse augmente, que les mœurs s'amollissent, et que les lettres et les arts multiplient les merveilles. Partout la cruauté, la vénalité, la captation; partout le mensonge et le cynisme du mensonge: mensonge cynique de la parole, mensonge cynique des jugements et des serments, mensonge cynique des traités. La foi punique a dévoré la foi romaine; les alliés ne sont que des ennemis, qu'on achève par trahison. Qu'il s'agisse des étrangers ou des concitoyens, la guerre est sans humanité, l'alliance sans sécurité, la paix sans aménité. Tel est le plus grand de ces peuples antiques, qu'un entêtement de littérature veut nous peindre si libres et si fiers. Leur bassesse n'est comparable qu'à leur corruption. Le caractère dominant de l'ancienne Rome est un profond oubli de Dieu, un extrême mépris de l'homme. Ces deux choses ne se séparent guère, et l'une enfante l'autre.

Avant le Christ, l'homme est la proie de l'homme. A l'heure où le Christ va paraître, la proie est soumise et ne résiste plus. Ce n'est pas que l'homme ait perdu son génie. En prenant le chemin des ténèbres, il a gardé ce vain flambeau. Il n'en a pas moins marché fatalement vers l'esclavage! La politique, la science, la littérature, le commerce, les arts, atteignent leur apogée naturel. On est riche de merveilles humaines. Sans parler de Ninive, de Tyr, de Babylone disparue et de Memphis qui croule, on a eu ces éblouissantes démocraties grecques, et ce grand sénat romain, et Homère et Platon, et Phidias et Aristote, et Cicéron et Virgile, et Alexandre et César. Les législateurs, les conquérants, les artistes, les poëtes, n'ont pas manqué; mais rien n'a appris à l'homme l'amour de Dieu ni le respect de l'homme, et tout vient d'aboutir à placer le monde sous la dent de Rome, et Rome sous les pieds de Tibère, en attendant Caligula et Néron. Voilà le résultat suprême, les noms qui résument ces vastes labeurs du genre humain et du temps : un homme-dieu qui est Tibère, qui va être Néron! Cela est régulier et comme définitif. Le dien Tibère est enfermé dans Caprée, inventant des voluptés et des supplices, inquiet et déjà en proie à la décomposition. Ce n'est pas le souci d'affermir sa divinité qui fait son inquiétude : il serait plus embarrassé de limiter le nombre de ses temples et la foule de ses prêtres! Tibère ne demande pas l'encens, il le refuse. Mais il craint la mort, il craint Rome à genoux, il craint ses ministres, ses complices de meurtres et de débauches; il craint surtout son héritier, ce Caligula qu'il élève pour se venger du dégoût d'être dieu et léguer à ses adorateurs un monstre capable de le faire regretter. Cependant dix mille prétoriens suffisent à Séjan pour maintenir en respect la grande Rome, tremblante sous le crayon de ses délateurs; et bientôt on aura Caligula, le fou; puis Claude, l'imbécile, que Messaline et Agrippine gouverneront; et enfin Domitius Néron sera la tête politique, le lien, le repos de la race humaine.

Que les dieux conjurés redoublent nos misères!
Que Leucas sous les flots abime nos galères!
Que Pharsale revoie encor nos bataillons
Du plus beau sang de Rome inonder ses sillons!...
Qu'on voie encore un coup Pérouse désolée!
Destins, Néron gouverne, et Rome est consolée (1)!

C'est le dernier mot du polythéisme, sa dernière expression religieuse et civile. Tibère, Caligula, Néron, Héliogabale, maîtres et dieux à qui va naturellement le monde! Contre le dogme de l'unité de Dieu, Satan le négateur avait suscité l'hérésie du polythéisme. Dans le temps que le Fils de Dieu prend la nature humaine pour révéler toute vérité et instaurer toute liberté, Satan

<sup>(1)</sup> La Pharsale, traduction de BRÉBEUF.

le parodiste veut avoir aussi son incarnation : il intronise César souverain prêtre et vicaire de tous les dieux, au fond seul dieu. Et Tertullien dira en face aux païens, qu'ils se parjurent plus volontiers après avoir juré par tous les dieux que lorsqu'ils ont juré par le seul génie de César. Ce pouvoir s'ajuste si bien à la dégradation de l'humanité, qu'il dure trois siècles, passant des méchants aux fous, des fous aux brutes, des brutes aux monstres, sans parvenir à révolter la bête lâche dont il vide les veines en la souillant de sa perpétuelle infamie. Les païens tuent les empereurs, les chrétiens seuls tueront l'empire : ils le tueront en rejetant ses dieux et en donnant leur propre vie, mourant, eux aussi, pour racheter le monde. Mais ces fiers Romains, ces philosophes, ces idolâtres, qui refusent la vérité, ils ne veulent pas non plus de la liberté. Ils tuent l'empereur pour voler ou pour vendre l'empire, non pour le délivrer. « Notre gloire à présent, c'est d'obéir! » Ils tiennent cet engagement, pris en face de Tibère. Les anciens législateurs s'étaient proposé d'instituer quelque forme de liberté; le monde impérial ne fait plus ce rêve. Sous les pieds de César croissent les légistes : véritables théologiens du culte impérial, ils donnent à ce pasteur l'entière propriété du bétail humain. César tue et pille de droit: Quidquid principi placuit, legis habet vigorem. Mais, après tout, mieux valaient encore les caprices de César que les lois de Platon.

Et le monde, portant au comble sa méconnaissance de Dieu et sa haine de l'homme, adore abjectement l'idole de chair qui le dévore, et se sent abjectement mourir!

### 111

#### LES PROPHÉTIES.

Un seul peuple, échappant à cette condition générale d'ignominie, adorait le vrai Dieu, possédait un sacerdoce légitime, pratiquait un culte saint : c'était le peuple de l'immortalité de l'âme, le peuple juif, réservé pour fournir la chair du Verbe éternel. A force de châtiments et de miracles, Dieu avait arraché du cœur des Juifs le germe renaissant de l'idolâtrie. Médiocres observateurs de leur loi toute divine, enclins à en méconnaître l'esprit. ils en étaient pourtant les gardiens jaloux. Ils la transgressaient, ils ne la reniaient pas; et c'était assez pour les élever moralement fort au-dessus de tous les autres peuples, sans en excepter les Romains, leurs dominateurs. A l'ombre du temple, l'homme était un homme, un fils d'Abraham, un sujet du Très-Haut. Des règlements équitables protégeaient sa liberté, gardaient sa dignité, le maintenaient en possession de son héritage. Des cérémonies à la fois religieuses et nationales lui apprenaient en même temps l'histoire de ses pères et celle de la religion. S'il voulait marcher dans la voie des commandements divins, la force des prières sacrées relevait sans cesse son cœur; il offrait des sacrifices purs, il faisait des œuvres de pénitence et de justice : il attendait l'accomplissement d'une promesse assurée.

sachant qu'un rédempteur lui naîtrait de la race de David, fils d'Abraham, et qu'il verrait le Dieu de ses ancêtres dans la terre des vivants.

Ce Dieu d'Abraham, qui devait envoyer le Rédempteur, nous avons entendu quelques-uns de ses noms magnifiques et pleins de lumière : c'est Celui qui est, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le Juste, protecteur du faible et de l'orphelin, qui a créé le monde, qui donne la vie et qui retire de la mort. L'humble Palestine était plus savante qu'Athènes et plus riche que Rome : car déjà, d'une certaine manière, elle connaissait et possédait Dieu.

Malgré de terribles vicissitudes, toutes occasionnées par ses transgressions, toutes annoncées par ses prophètes, Israël, le peuple de Dieu, avait goûté de longues périodes de repos. Les traditions de l'âge d'or, placées à l'origine vague des autres histoires, formaient dans l'histoire juive des époques certaines et même récentes. Depuis le retour de la captivité à Babylone jusqu'à la domination romaine, la Judée, plutôt protégée qu'asservie, maîtresse de ses lois, de son culte, entièrement désabusée des idoles et préservée des faux prophètes, avait eu quatre siècles d'honorable paix. Pendant ces quatre siècles, la Grèce passa de la guerre persique et de la défaite de Xerxès à la victoire du consul Mummius, où elle mourut; Carthage vit son dernier jour; l'histoire de Rome est pleine du sang qui coula de Tarquin à Marius. La paix d'Israël, où chacun, suivant la gracieuse expression de l'Écriture, vivait tranquille sous sa vigne et sous son figuier, ne fut notablement interrompue que par la courte et glorieuse guerre des Machabées, derniers héros et presque derniers prêtres de ce peuple dont les incomparables destinées ne sont pas finies.

Peuple étrange et vraiment immortel, fondé de Dieu, instruit de Dieu, gardé de Dieu, qui reçut comme directement de Dieu toutes ses lois et tous ses grands hommes, et qui, s'étant éloigné de Dieu, a péri sans mourir et sans disparaître! Coupable d'un crime inouï comme ses priviléges, et objet d'un châtiment inouï, traînant une mort vivante sous les bras de la croix où il a cloué le Dieu vivant, le Juif erre dans la lumière comme d'autres dans les ténèbres, aveuglé du flambeau même qui devait le conduire; mais les promesses fidèles qu'il s'obstine à rejeter le poursuivent, elles l'atteindront, et il mourra pour renaître agrandi de toute l'humanité.

C'est dans le sein de ce peuple que va s'accomplir, au moment annoncé cinq siècles auparavant par l'un de ses derniers prophètes, l'événement le plus considérable, non-seulement qu'ait vu la terre, mais qu'ait vu même le ciel : sur la terre, il s'agit d'une réparation de la création première, et cette réparation vaudra une création nouvelle et plus parfaite, puisque la créature déchue, rétablie dans son premier état, sera honorée d'une participation à la divinité; au ciel, il s'agit de ce que l'on oserait appeler une modification de l'Immuable, un accroissement de l'Infini. « Le mystère (de la Rédemption) caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses », va être manifesté aux anges et aux hommes, pour devenir la foi et le salut du genre humain, l'admiration des anges, la perfection de la

gloire de Dieu. Par ce mystère, la terre, où Dieu va descendre, sera un agrandissement du ciel, un ciel nouveau, dans lequel Dieu habitera d'une manière plus divine qu'il n'habitait auparavant dans le plus haut des cieux; et le ciel, où la nature de l'homme va monter indissolublement unie à la nature divine, sera enrichi d'une adoration jusqu'alors inconnue. Le ciel avait un Dieu adoré : il aura un Dieu adorateur, revêtu de l'humanité comme du plus insigne des attributs divins; il verra autour de ce Dieu le cortége des âmes saintes, moisson terrestre que le Fils de l'homme a emportée pour être éternellement le butin de sa victoire et la pompe triomphale de son amour.

Cet événement, c'est l'établissement de la religion définitive, le rachat de l'humanité. Encore qu'il ait plu à Dieu de l'opérer d'une manière qui dépasse infiniment tout ce que l'humanité pouvait espérer et même comprendre, toutefois le monde extérieur lui-même, la gentilité tout entière, en avait le long et vif pressentiment. On retrouve au fond de toutes les traditions le type plus ou moins altéré du Messie, le dogme du rachat nécessaire et qui ne peut être opéré que par un homme innocent. La conscience du genre humain rendait du moins cet hommage à l'innocence dédaignée et si souvent haïe. L'attente du secours divin, la foi aux mérites surabondants de l'innocence, c'est l'universel héritage : admirable preuve que la famille humaine est sortie du même berceau!

Mais sur ce fond de vérité, dans la suite des siècles, l'imagination s'était donné carrière. Le regret des biens

perdus, l'amertume des dépossessions et des dispersions avaient produit l'abondance des légendes, Coloré du caractère particulier de chaque famille de peuples, nationalisé et matérialisé, le Messie légendaire couvrait et défigurait le vrai Messie. Au fond de l'âme il y avait un écho de la parole de Moïse : « Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est un. » Et comme cette idée de l'unité de Dieu, tonjours subsistante, demeurait néanmoins étouffée et dépravée par les fables du polythéisme, de même l'idée du Messie était partout enveloppée d'épaisses erreurs. Il fallait que le Messie vint et qu'on ne le reconnût pas ; il fallait que la Rédemption fût un effort et une conquête; il fallait que le Christ souffrît, que l'innocent portat la peine des coupables : il le fallait pour que l'homme fût racheté et que toute justice fût accomplie envers le prince de ce monde, à qui la miséricorde divine arrachait sa proie; et tout cela était prédit.

Chez les Juis, il ne semblait pas que rien de ce qui concernait le Messie pût devenir obscur. Dépositaires de la promesse, ils ne l'insultaient d'aucun doute ni d'aucun oubli. Ils croyaient leurs pères et Moïse, à qui Dieu avait parlé au milieu des miracles. Depuis Moïse instruit de toutes choses, ni l'Esprit de Dieu ni les miracles ne s'étaient tus. La promesse, renouvelée, affirmée, développée quasi sans relâche, retentissait dans tous les prophètes, vivait dans tous les grands hommes. La sainte Écriture est pleine du Messie. Les révélations l'annoncent; les événements et les personnages historiques, prédits eux-mêmes, le figurent;

tous ses traits sont dépeints; le jour de son avénement est donné; les circonstances de sa naissance, de sa vie et de sa mort, sont marquées en détail et jusqu'à la minutie. Les Juifs possédaient son signalement, dit un historien de l'Église : Dieu avait employé quatre mille ans à l'écrire. Et enfin, lersqu'il a paru, les voix du ciel, de la terre et de l'enfer, Jean-Baptiste et Pilate, les anges et les démons, le tonnerre et les miraeles ont dit: Le voilà! Les Juifs, non pas tous pourtant, l'ont méconnu; ils le méconnaissent encore. Mais, en le méconnaissant, ils rendent témoignage qu'ils l'attendaient; et leur ruine étrange, qu'ils ne peuvent réparer et que le monde n'a pu consommer, prédite aussi, atteste que Celui qui est venu est bien Celui qui devait venir. Les incroyants du nouveau peuple, aussi ingrats que les Juiss et moins aveugles, s'efforcent d'écarter cette preuve éclatante de leur commune folie. Embarrassés du témoignage des prophètes et de l'histoire hébraïque, tantôt ils esquivent ces grands documents, tantôt ils les traitent misérablement de rêveries interprétées par la fraude. Toute l'existence d'un peuple est mise en suspicion, au mépris des monuments les plus certains qu'il y ait au monde; et l'on fait cela pour arriver à supprimer la première page de l'histoire que l'on prétend écrire. Quel aveu de cette divinité sur laquelle il faut jeter tant de voiles, et qui les perce toujours!

A bien dire, l'histoire de Jésus ne commence pas et ne finira pas. Au commencement était le Verbe. — Son règne n'aura point de fin. Mais, même dans l'ordre de sa manifestation temporelle, Jésus ni ne commence à la crèche ni ne finit à la croix: il va de la création de l'homme à la consommation des destinées humaines, au jugement dernier. Le Christ était, il est, il sera. Lorsque le limon de la terre façonné des mains de Dieu reçoit le souffle et devient une chair vivante unie à une âme immortelle, là commence la vie temporelle de Jésus, avec la vie de son Église, suivant cette parole de saint Épiphane: « Le commencement de toutes choses est la sainte Église catholique »; et c'est là que l'historien doit remonter, s'il ne veut pas trahir tout à la fois Dieu, qui est vérité, et les hommes, qui ont besoin de la vérité. Toutes les démonstrations évangéliques renferment avec raison cette histoire du christianisme avant le Christ. Écoutons-en un court sommaire.

Après la chute, au moment d'être chassés de l'Éden, Adam et Ève, punis, non maudits, entendent cette parole de Dieu adressée au serpent, organe de l'Esprit de ténèbres qui a conseillé la désobéissance et qui a triomphé: « Je mettrai une inimitié entre la femme et toi, entre sa race et la tienne, et sa race t'écrasera la tête. » Ce que les Juifs anciens ont toujours appliqué au Messie. « C'était », dit Bossuet, « par ce germe divin ou par la femme qui le produirait, que la perte du genre humain devait être réparée et la puissance ôtée au prince de ce monde. »

Abraham obéit humblement et sidèlement à Dieu. Par obéissance, il quitte son pays pour aller en la terre que Dieu lui montrera. Et Dieu lui dit : « Je ferai sortir de toi un grand peuple, je rendrai ton nom célèbre, et tu seras béni, et tous les peuples seront bénis en toi. »

Bientôt Dieu le met à une autre épreuve : il lui demande le sacrifice de son fils unique, né de sa vieillesse et de la longue stérilité de Sara. Abraham obéit encore. La victime est liée, il va frapper ; Dieu l'arrête : « Je jure par moi-même, dit le Seigneur, parce que tu as fait cette action, et que, pour m'obéir, tu étais prêt à sacrifier ton fils, ton fils unique ; je te bénirai et je multiplierai ta race comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le rivage de la mer, et toutes les nations de la terre seront bénies dans Celui qui sortira de toi. »

La promesse est renouvelée dans les mêmes termes à Isaac, fils d'Abraham.

Jacob, fils d'Isaac, voit en songe l'échelle mystérieuse dent le pied est posé sur la terre et dont le faîte touche le ciel; « et les anges de Dieu montaient et descendaient », figure de la réconciliation du ciel avec la terre par l'incarnation du Verbe. Et le Seigneur lui dit; « Je suis le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac; je te donnerai à toi et à ta race la terre où tu dors... Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi et dans Celui qui sortira de toi. »

Jacob, près de mourir, prédit les destinées de ses enfants. Il parlait sur Juda; tout à coup il s'écrie : « Le sceptre ne sortira point de Juda, ni le prince de sa postérité, jusqu'à la venue de Celui qui doit être envoyé; c'est lui qui réunira tous les peuples. »

Ayant rapporté ces promesses, qu'il pouvait également connaître par la tradition, alors peu éloignée, et par révélation divine, Moïse est rempli de l'Esprit-Saint, et prédit à son tour le Libérateur, dont il est lui-même la vraie et imposante figure : « Le Seigneur m'a dit : « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un pro- « phète semblable à toi. Je mettrai mes paroles dans « sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. « Et si quelqu'un ne veut pas entendre les paroles que « ce prophète prononcera en mon nom, ce sera moi qui « en tirerai vengeance. » De tous les prophètes qui ont paru après Moïse, aucun ne lui a été semblable, si ce n'est Jésus-Christ, qui l'a surpassé en tout.

Les prophètes se succèdent, et des traits de plus en plus précis signalent « Celui qui doit venir ». Michée salue l'humble Bethléem où il verra le jour; David ou lui parle comme s'il était présent ou parle de lui, et ne cesse de le contempler; Habacuc se réjouit en Jésus, Dieu Sauveur; Isaïe annonce qu'il sera de la race de Jessé (père de David), qu'il naîtra d'une vierge, qu'il sera dit Emmanuel (Dieu avec nous); il l'appelle Christ, roi d'Israël. Le nom de fils de David lui est donné par Jérémie et par Ezéchiel. Isaïe dit l'objet de sa mission, peint sa douceur et sa bonté, décrit ses miracles, le voit dans ses humiliations, objet du dédain et du mépris des hommes.

David caractérise sa prédication. Plusieurs décrivent sa passion telle qu'elle a été racontée par les évangé-listes : on y trouve le conseil des Juifs, la trahison de Judas, l'agonie au jardin des Oliviers, la fuite des disciples, les outrages chez le grand prêtre, les trente pièces d'argent données à l'Iscariote, la voie du Calvaire, le crucifiement, la robe jetée au sort, le fiel et le vinaigre, les injures endurées jusque sur la croix, la prière pour

les bourreaux, le cri suprême : « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Père, je remets mon esprit entre vos mains. »

Et l'on y trouve aussi la réprobation des Juifs, la résurrection, le triomphe. Daniel : « Le Christ sera mis à mort, et le peuple qui l'aura renoncé ne sera plus son peuple. » David : « J'ai sommeillé, et je me suis levé. » Isaïe: « En ce temps-là, le rejeton de Jessé, élevé en signe de salut devant tous les peuples, sera adoré des nations, et son sépulcre sera glorieux. » David : « La terre dans toute son étendue se souviendra de ses miracles, et elle se convertira au Seigneur, et l'immense famille des nations sera en adoration devant lui... Car toute la postérité qui doit venir sera déclarée appartenir au Seigneur; et les cieux annonceront sa justice au peuple qui doit naître, au peuple que le Seigneur a fait. » Malachie: « Depuis le lever du soleil jusqu'au couchant, mon nom est grand parmi les nations; et l'on me sacrifie en tous lieux, et l'on offre à mon nom une oblation toute pure, parce que mon nom est grand parmi les nations, dit le Seigneur Dieu des armées. » Et là, les prophètes se taisent jusqu'à l'avénement de Jean-Baptiste, le Précurseur, qui le montre vivant : « Voici l'Agneau de Dieu! »

C'est encore une prophétic générale, et non pas la moins frappante, que l'ardeur avec laquelle les prophètes demandent le Messie. L'amour n'eut jamais d'accents plus pénétrants : — « Seigneur, » dit Jacob, « je vivrai dans l'attente de votre salut. » — « Seigneur, » dit Moïse, « je vous supplie, envoyez Celui que vous devez

envoyer.» — « Réveillez votre puissance, » dit David, « et venez, et sauvez-nous. Inclinez vos cieux, descendez.» — « Hâtez le temps, hâtez la fin, » dit l'Ecclésiastique, « et que les hommes racontent vos merveilles. » — Cieux, » s'écrie Isaïe, « versez votre rosée, pleuvez le Juste, et que la terre s'ouvre et germe son Sauveur! »

Les noms qu'ils lui donnent, les images sous lesquelles ils le présentent, expriment ce mème amour et prophétisent encore. Le patriarche Jacob l'appelle le Désir des collines éternelles; le prophète Aggée : le Désiré de toutes les nations; le prophète Isaïe : Dieu avec nous, le Père du siècle futur, le Prince de la paix. Isaie encore le compare à la rosée, qui est douce, fécondante, qui tient de la terre et qui remonte au ciel. Osée dit que son lever se prépare comme celui de l'aurore. Car, dit un interprète, « de même que l'aurore est une demi-lumière qui va croissant, ainsi Jésus enfant croît extérieurement en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes; et parce que la lumière de l'aurore est très-pure, trèsagréable, très-douce aux hommes fatigués des ténèbres d'une longue nuit, la naissance de Jésus-Christ est la très-douce et très-précieuse aurore qui vint charmer l'humanité, plongée depuis quatre mille ans dans les régions de la mort. »

Voilà, entre beaucoup d'autres, quelques traits de ce vaste signalement du Messie, dicté de Dieu aux prophètes pour qu'il fût connu d'Israël et du monde. Sans doute tout ce qui le regarde n'était pas également clair, et ne pouvait recevoir que de lui sa pleine et parfaite tumière; et sans doute encore tous les Juifs, répandus en grand nombre à Rome et dans l'empire, n'entendaient pas au même degré ce que l'on pouvait dès lors comprendre. Il y en avait assez néanmoins pour réveiller les traditions qui dormaient au fond le plus lointain de l'histoire, et pour faire pénétrer dans la gentilité plus de rayons de la vérité que ses sages n'en ont voulu recevoir. On sait maintenant d'où put venir à Socrate l'idée si étrange du juste haï et mis en croix, à Platon et à Cicéron ce qu'ils ont eu de vues saines touchant la Divinité et touchant l'immortalité de l'âme; et de quelles voix étaient l'écho ces pressentiments des peuples, ces surprenantes prédictions des poëtes annonçant le Roi qui s'élèverait de Judée, l'Enfant merveilleux qui changerait le cours des choses et fonderait un ordre nouveau.

Pour nous, venus dans la suite des temps, Dieu nous a donné la plénitude de ces merveilles; nous pouvons comparer l'original au portrait exécuté d'avance, et le portrait nous paraît d'autant plus achevé. Un écrivain fait ingénieusement ressortir le miracle de cet ouvrage : « Figurez-vous une excellente statue, composée de plusieurs pièces rapportées et travaillées par plusieurs ouvriers en divers temps : l'un commence la tête au premier âge du monde; l'autre forme le corps mille ans après; un autre vient ensuite qui fait un bras, l'autre un pied, l'autre une main : chacun en fait une partie, sans que pas un de ces savants maîtres sache rien de l'ouvrage de ses compagnons ; et néanmoins, assemblant tout cela, vous trouverez que c'est la vraie figure du Messie ; que cette figure, faite longtemps avant sa nais-

sance, le représente naïvement tel qu'il était lorsqu'il conversait parmi les hommes... Vous diriez que les prophètes ont toujours vécu avec lui; qu'ils ont agi de concert, non-seulement entre eux, mais avec les évangélistes : tant il y a de rapport entre ce que ceux-ci racontent comme passé et ce que ceux-là prédisent comme devant arriver! »

En effet, l'on a vu cette concordance, et, afin d'y échapper, quelques « savants » se sont jetés résolûment dans l'absurde : ils ont dit que plusieurs prophéties avaient été supposées ou interpolées; et, comme cette invention ne permettait pas de fuir bien loin, puisque, ne fût-ce que par la traduction, l'Ancien Testament a toujours une date certaine antérieure de plusieurs siècles au Christ, d'autres ont expliqué le mystère en avançant que l'Évangile avait été fabriqué d'après les prophéties. Les derniers historiens tournent, autant qu'ils l'osent, autour de ce système; la science qui veut nier en est là. Mais ce système non plus ne procure pas de grands avantages. Beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament et du Nouveau n'ayant reçu leur accomplissement que longtemps après l'époque la plus rapprochée où il soit possible de placer la rédaction des Évangiles, il faut avouer que ces faussaires, assez savants pour avoir composé leur Christ d'après les prophéties, ont de plus été eux-mêmes prophètes.

Ces contestations font honte : laissons-les, et rappelons une dernière prophétie donnée de Dieu pour obliger l'incrédulité à se réfugier dans la négation brutale. A cinq cents ans de distance, le prophète Daniel fixe l'année et probablement le jour de l'avénement du Messie.

ordre, à diverses fois et sous des figures différentes, quatre monarchies sous lesquelles devaient vivre les Israélites. Il les marque par leurs caractères propres. On voit passer comme un torrent l'empire d'un roi des Grecs: c'était celui d'Alexandre. Par sa chute on voit établir un autre empire moindre que le sien et affaibli par ses divisions: c'est celui de ses successeurs... On voit naître enfin... le règne du Fils de l'homme. A ce nom vous reconnaissez Jésus-Christ; mais ce règne du Fils de l'homme est encore appelé le règne des saints du Très-Haut. Tous les peuples sont soumis à ce grand et pacifique royaume; l'éternité lui est promise, et il doit être le seul dont la puissance ne passera pas à un autre empire.

« Quand viendra ce Fils de l'homme et ce Christ tant désiré, et comment il accomplira l'ouvrage qui lui est commis, c'est-à-dire la rédemption du genre humain, Dieu le découvre manifestement à Daniel. Pendant qu'il est occupé de la captivité de son peuple dans Babylone et des soixante et dix ans dans lesquels Dieu avait voulu la renfermer, au milieu dès vœux qu'il fait pour la délivrance de ses frères, il est tout à coup élevé à des mystères plus hauts. Il voit un autre nombre d'années et une autre délivrance bien plus importante. Au lieu des septante années prédites par Jérémie, il voit septante semaines, à commencer depuis l'ordonnance d'Artaxerce à la Longue-Main, la vingtième année de

son règne, pour rebâtir la ville de Jérusalem. Là est marquée en termes précis, sur la fin de ces semaines, la rémission des péchés, le règne éternel de la justice, l'entier accomplissement des prophéties et l'onction du Saint des saints. Le Christ doit faire sa charge et paraître comme conducteur du peuple après soixante - neuf semaines. Après soixante-neuf semaines (car le prophète le répète encore) le Christ doit être mis à mort: il doit mourir de mort violente; il faut qu'il soit immolé pour accomplir les mystères. Une semaine est marquée entre les autres, et c'est la dernière et la soixantedixième : c'est celle où le Christ sera immolé, où l'alliance sera consirmée, et au milieu de laquelle l'hostie et les sacrifices seront abolis, sans doute par la mort du Christ, car c'est ensuite de la mort du Christ que ce changement est marqué. Après cette mort du Christ et l'abotition des sacrifices, on ne voit plus qu'horreur et confusion: on voit la ruine de la cité sainte et du sanctuaire; un peuple et un capitaine qui vient pour tout perdre; l'abomination dans le temple, la dernière et irrémédiable désolation du peuple ingrat envers son Sauveur.

«... Ces semaines, réduites en semaines d'années, selon l'usage del'Ecriture, font quatre cent quatre-vingt-dix ans, et nous mènent précisément, depuis la vingtième année d'Artaxerce, à la dernière semaine, semaine pleine de mystères, où Jésus-Christ immolé met fin par sa mort aux sacrifices de la Loi et en accomplit les figures.

« Les doctes font de différentes supputations pour faire cadrer ce temps au juste... Il n'y aurait rien de fort surprenant quand il se trouverait quelque incertitude dans les dates,... et le peu d'années dont on pourrait disputer, sur un compte de quatre cent quatre-vingt-dix ans, ne feront jamais une importante question... Dieu a tranché la difficulté, s'il y en avait, par une décision qui ne souffre aucune réplique. Un événement manifeste nous met au-dessus de tous les raffinements des chronologistes; et la ruine totale des Juifs, qui a suivi de si près la mort de Notre-Seigneur, fait entendre aux moins clairvoyants l'accomplissement de la prophétie (4). »

Les semaines de Daniel approchaient de leur terme, et déjà le signe indiqué par Jacob frappait tous les yeux : le sceptre était sorti de Juda. Sur le trône de David, Hérode, étranger au sang royal et même au sang d'Israël, régnait en tyran par la grâce des Romains. La politique d'Hérode embellissait le temple et déshonorait le sacerdoce. Il avait mis à l'encan le souverain pontificat. Tour à tour changé, institué, destitué par le prince ou par le gouverneur romain, le grand prêtre n'était plus que la créature éphémère et le jonet de ces pouvoirs intrus. La religion déclinait au milieu de la pompe des cérémonies. Les sectes se multipliaient, remplissant d'aigres contestations la ville, les écoles et jusqu'à l'intérieur du temple : les saducéens, riches, incrédules et moqueurs, propageaient le dédain de la Loi ; les pharisiens, pleins d'orgueil et de dureté, l'outrageaient d'une autre manière en la surchargeant

<sup>(1)</sup> Cossuer, Discours sur l'histoire universelle.

de pratiques insupportables, décourageantes pour la faiblesse, odieuses à la raison; les esséniens s'imposaient des règles de vie austères, enchaînaient la liberté légitime, mais par compensation ils s'affranchissaient des préceptes, rejetaient les traditions et prétendaient honorer Dieu sans offrir de sacrifices. De grands désordres suivaient ce déréglement des esprits: nouveau signe que les doctes n'ignoraient pas. Dans le cœur des justes et des sages, le pressentiment d'une catastrophe se mêlait à l'attente.

Tous attendaient. A l'égard du Messie, il n'y avait point d'incrédules; mais en même temps presque tous perdaient de plus en plus la vraie notion de l'Envoyé divin. L'orgueil national n'y contribuait pas moins que l'esprit de secte. La domination des Romains, quoique relativement modérée, indignait un peuple qui ne manquait pas de raisons pour s'estimer au-dessus de ces maîtres arrogants. Outre la rapacité et la cruauté, il leur reprochait le sacrilége. Leur insolence avait violé maintes fois les usages religieux. Le Messie était donc surtout attendu comme vengeur. Les Juifs s'habituaient à croire que le Désiré des nations viendrait en armes, terrible et triomphant, pour assouvir leur cupidité et les substituer aux maîtres du monde. Ainsi, dans ces cœurs tournés vers la terre, quand le jour allait naître, se formaient des ténèbres plus épaisses que n'avait été la nuit. Le Messie dira: « Bienheureux les cœurs purs! » Et ceux-là seulement le verront qui ne lui demanderont pas leur règne, mais le sien.

Néanmoins la paix régnait en Judée comme partout.

Auguste avait dompté dans Rome toutes les séditions, dans le monde toutes les révoltes. Les turbulences doctrinales de Jérusalem, dominées par l'attente, ne troublaient en rien cet état général de tranquillité. Là non plus aucun parti n'était politiquement redoutable. C'est un moment rare dans l'histoire. Rome possédait un temple hypocrite entre tous ceux qu'elle avait élevés, le temple de la Paix. Elle en laissait les portes ouvertes durant la guerre, et c'était une forme de prière permanente pour rappeler la paix exilée. Mais depuis Numa jusqu'à Auguste, en sept siècles, le temple de la Paix n'avait été fermé que deux fois : la première, dit-on, pour quelques années; la seconde, pour quelques mois. Cependant, comme pour montrer à quel prix la force seule peut pacifier, deux autres fois déjà la main homicide d'Auguste s'était plu à fermer les portes redoutables; ou plutôt, Auguste les avait bouchées avec les cadavres des citoyens. Elles s'étaient rouvertes; il venait de les refermer encore, et il y avait employé l'épée de Tibère. Par ses victoires en Germanie, Tibère devient l'exécuteur de ce que l'on peut appeler le premier fait évangélique : il procure le silence des armes au milieu duquel Dieu veut jeter à voix basse la parole de la vraie et éternelle paix. L'Empire commence à accomplir les desseins de Dieu; désormais, qu'il le veuille ou non, il n'aura plus d'autre rôle. Les faits de guerre, seuls événements retentissants de l'antiquité, se taisent partout, parce qu'il a été dit que la terre serait en paix à l'heure où nous touchons. Heure des chants, heure des triomphes! A Rome, Virgile et Horace chan-. tent aux pieds d'Auguste et de Tibère triomphants; en Judée, au-dessus d'une crèche où repose un pauvre enfant nouveau-né; des voix célestes, entendues seulement de quelques pasteurs, vont entonner le sommaire de l'éternel Evangile: « Au Dieu Très-Haut la gloire, aux hommes de bonne volonté la paix! »

Heure solennelle pour la nature entière! Dans le vaste firmament, les astres n'avaient point dévié de leur marche, rien n'était à réparer, aucune perturbation n'étonnait ces royaumes inviolables de la régularité. Cependant une circonstance y devait signaler l'avénement du nouvel Adam, du nouveau Moïse, du nouveau Josué, de l'Homme à qui les démons, et les anges, et les vents, et la mer, et les plantes, et toutes choses créées allaient obéir : cette circonstance fut le jubilé universel des planètes. Toutes en ce moment avaient accompli leur révolution, et se tenaient prètes au travail ou au repos; toutes repartirent obéissantes pour une course nouvelle, comme au jour où, le même Verbe de Dieu les ayant appelées du néant chacune par son nom, chacune répondit : Me voici! et prit la route qui lui était tracée.

Celui qui a créé le monde va donc nous apparaître, vivant de notre vie, dans l'infirmité de notre chair. C'est Dieu que nous cherchons: c'est l'homme qui va se montrer; mais l'homme ne se montrera que pour nous livrer Dieu. Nous n'aurons pas de peine à le reconnaître. Cependant demandons-lui la bonne volonté.

Jésus maintenant n'est plus caché ni déguisé. Il a passé dans l'infirmité, il demeure dans la gloire. Mais, depuis dix-neuf siècles, ce soleil toujours plus brillant rencontre des aveuglements toujours plus obstinés. Tel est le mystère de la liberté humaine : en présence de l'évidence, elle conserve le mérite de croire, elle a le formidable pouvoir de nier. Si, n'ayant pas juré de nous affermir dans les ténèbres, nous n'avons pas davantage le dessein d'en sortir, demandons le secours de la grâce. Notre raison est sujette à des troubles que l'intelligence ne peut ni formuler, ni deviner, ni atteindre. La prière obtient la grâce, la grâce apporte la clarté. Prononçons les paroles puissantes que l'Esprit-Saint nous a suggérées pour nous vaincre nous-mêmes et pour vaincre Dieu, comme la mère suggère à l'enfant coupable le mot que le père exige avant de faire grâce à tant d'ignorance et d'indocilité. Ne nous entêtons pas contre la miséricorde, ne refusons pas le salut. Nous pouvons toujours dire : « Seigneur, faites que je voie! » Nous croyons toujours assez et toujours assez peu pour avoir sujet de répéter cette autre parole adressée à Jésus : « Je crois, Seigneur; aidez mon incrédulité! »

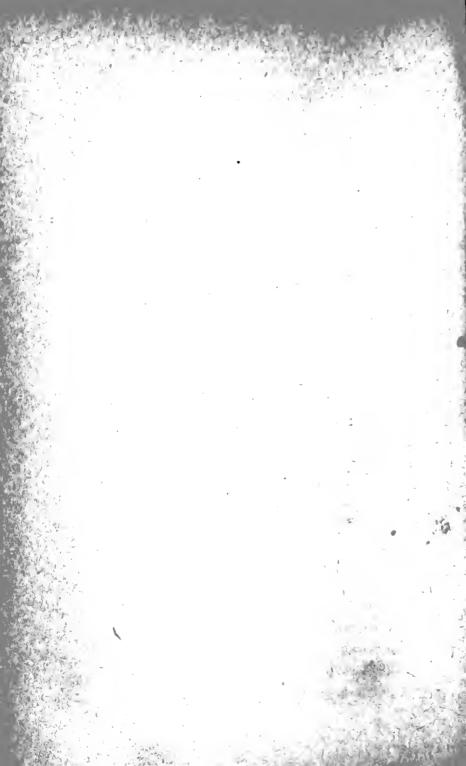

### LA VIE

DE

## NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST

# LIVRE I. LE PROLOGUE DE L'ÉVANGILE.

### CHAPITRE I.

NAZARETH, - BETHLÉEM, - LE JOURDAIN.

Le prètre Zacharie et sa femme Élisabeth, tous deuxjustes et irréprochables devant Dieu, n'avaient point de postérité et n'en attendaient point, à cause de leur âgedéjà avancé et parce qu'Élisabeth était stérile.

Un jour que Zacharie, désigné par le sort, exerçait sa charge dans le temple, l'ange du Seigneur lui apparut, lui dit que sa prière était exaucée, et qu'Élisabeth lui donnerait un fils qu'il nommerait Jean. L'ange ajouta que ce fils serait grand, rempli du Saint-Esprit dès les entrailles de sa mère, et marcherait devant le Seigneur

avec là vertu du prophète Élie, pour préparer les hommes à recevoir le salut.

Zacharie, sans doute, n'avait point demandé une faveur qu'il ne pouvait plus espérer, et s'était borné à prier pour l'avénement du Messie. Il fut effrayé, ne comprit pas la parole de l'ange et ne le crut point. L'ange lui reprocha son incrédulité et lui annonça que Dieu, pour le punir, le rendait muet jusqu'à l'accomplissement des choses prédites. En effet, Zacharie sortit du temple pâle et sans voix. Ses signes seulement firent connaître qu'il avait eu une vision. Cependant Élisabeth conçut, et, humblement cachée, elle rendit grâce à Dieu, qui lui ôtait l'opprobre de la stérilité.

Six mois après, l'ange Gabriel, le même qui avait apparu à Zacharie, fut envoyé de Dieu à une vierge du sang de David, qui demeurait à Nazareth en Galilée. Elle se nommait Marie. Orpheline, elle avait été élevée dans le temple. Depuis peu, le grand prêtre, ou, suivant d'autres, les parents qui lui restaient, l'avaient fiancée à Joseph, homme juste et droit, beaucoup plus âgé qu'elle et comme elle de la race de David. Joseph exerçait la profession de charpentier et travaillait pour vivre. Marie était âgée de quatorze ans.

L'ange se présenta devant cette vierge et lui dit : « Je vous salue, ô pleine de grâce! vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le Seigneur est avec vous. » Il lui annonça ensuite Celui qui naîtrait d'elle, et lui dit qu'elle le nommerait Jésus, c'est-à-dire Sauveur.

Déjà, selon toute apparence, accoutumée à la vue des anges, mais non préparée à la solennité d'un tel mespoint, comme Zacharie. Seulement, sa réponse prudente fit entendre la résolution où elle était de rester vierge. L'ange alors lui apprit comment elle deviendrait mère par la vertu du Saint-Esprit, et que c'était pourquoi le Saint qui naîtrait d'elle serait appelé le Fils de Dieu. Il lui fit savoir que sa parente Élisabeth, « celle que l'on appelait stérile », était dans le sixième mois de sa grossesse : car il convenait que Marie connût la première le secret de la miraculeuse conception du Précurseur.

Marie, ayant entendu ces choses, dit: « Voici la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon votre parole. » Et l'ange la quitta.

« Voici la servante du Seigneur! » En prononçant cette parole d'humilité, qui est la parole de notre salut, Marie était l'écho du Verbe. Par les lèvres de David prédisant sa venue sur la terre, il, s'était lui-même nommé non le fils de la vierge, mais le fils de la servante : Ego servus tuus et filius ancillæ tuæ. Dès que Marie eut ainsi acquiescé au dessein de Dieu, le mystère de l'Incarnation s'accomplit. « Et le Verbe a été fait chair, et il a habité parmi nous. »

Instruite par la révélation de l'ange et obéissante à l'inspiration de Celui qui existait déjà en elle, Marie, se hâtant, alla au pays des montagnes, à Hébron, où Élisabeth habitait. Jésus voulait sanctifier son précurseur par sa présence cachée. En entrant dans la maison de Zacharie, Marie salua sa parente. Aussitôt l'enfant d'Élisabeth tressaillit, et elle-même fut remplie de l'Esprit-Saint.

Elle s'écria d'une grande voix : « Vous êtes bénie entre toutes les femmes; le fruit de vos entrailles est béni! Et d'où me vient ceci, que la mère de mon Seigneur me visite? car, du moment que j'ai entendu votre voix, l'enfant a tressailli de joie dans mon sein. Vous êtes bienheureuse d'avoir cru, et les choses qui vous ont été dites de la part du Seigneur seront accomplies. »

Marie dit alors ce cantique:

« Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit est « ravi de joie en Dieu mon salut.

« Il a regardé la bassesse de sa servante, et voici que « toutes les générations m'appelleront bienheureuse.

« Car il a fait en moi de grandes choses, Celui qui « peut tout; et son nom est saint.

« Et sa miséricorde s'étend de génération en géné-« ration sur ceux qui le craignent.

« Il a déployé la force de son bras; il a dissipé les « desseins des superbes enorgueillis dans les pensées « de leur cœur.

« Il a renversé de leur siège les hautains, et élevé « les petits.

« Il a comblé de biens les indigents pressés de la faim, « et renvoyé vides ceux qui étaient dans l'abondance.

« Il a relevé Israël son serviteur, se souvenant de « sa miséricorde promise à nos pères, à Abraham et à sa « postérité pour toujours. »

Le terme d'Élisabeth étant arrivé, elle mit au monde un fils. Au jour de la circoncision, qui était le huitième, les parents voulaient lui donner le nom de son père. Élisabeth demanda qu'il fût appelé Jean; ce que Zacharie, toujours muet, confirma en écrivant : « Jean est son nom. » Au même instant la langue de Zacharie devint libre, et il prophétisa, bénissant le Dieu d'Israël de s'être souvenu de sa miséricorde envers son peuple, et de lui avoir suscité un Sauveur de la maison de David. Et, s'adressant à son fils, il lui dit qu'il marcherait devant le Seigneur pour lui préparer les voies, afin que la rémission des péchés fût obtenue de ce Soleil levant qui venait éclairer les ténèbres et l'ombre de la mort, et diriger nos pieds dans la voie de la paix.

Le bruit de ces choses se répandit dans les montagnes de la Judée, et l'on se disait : « Que pensez-vous que deviendra cet enfant ? »

Marie, de retour à Nazareth, demeura en silence, se reposant de tout sur Dieu. Et Joseph, instruit dans un songe par l'ange du Seigneur, garda son épouse, qu'il avait eu la pensée de renvoyer. Il sut ainsi que le fils de la Vierge devait être nommé Jésus, parce qu'il scrait le Sauveur d'Israël. Joseph, juste et pieux et versé dans les Écritures, connut alors que ce qui allait arriver accomplirait la prophétie d'Isaïe: « Voici que la Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils. »

Il y avait une autre prophétie à accomplir : il était écrit que le Messie naîtrait à Bethléem de Juda. Une circonstance pressante obligea Joseph de quitter la Galilée et de venir en cette ville avec Marie, quoique celle-ci fût près de son terme. Bethléem étant le lieu de David ieur commun ancêtre, ils devaient s'y faire inscrire pour le dénombrement général ordonné par l'empereur Auguste.

Ils vinrent donc à Bethléem, pendant qu'une foule d'étrangers y refluaient de Jérusalem, où l'on célébrait la fête des Lumières. Et, ne trouvant point de place à l'hôtellerie, ils se réfugièrent dans une grotte des champs.

Ce fut là, au milieu de la nuit, sans éprouver aucune des angoisses et des douleurs de l'enfantement, comme le soleil donne sa lumière et comme une fleur donne son parfum, que Marie mit au monde son fils premier-né, son fils unique, Celui que saint Jean appelle « le Fils unique du Père », et saint Paul « le premier-né de Dieu ».

Elle l'enveloppa et le posa dans une crèche. La Tradition place auprès de ce berceau un bœuf et un âne, dont l'haleine réchauffait le nouveau-né. Ces animaux avaient été amenés par Joseph, l'âne pour servir de monture à Marie, le bœuf pour être vendu et subvenir aux frais du voyage. Isaïe a dit : « Le bœuf connaît celui à qui il appartient, et l'âne l'étable de son maître. »

Les champs où naissait Jésus étaient une propriété du temple, et l'on y engraissait les animaux destinés aux sacrifices. Il y avait là des bergers qui veillaient pendant la nuit. Tout à coup ces hommes virent apparaître un ange environné d'une vive lumière. L'ange leur dit de ne point craindre et plutôt de se réjouir, car il venait leur annoncer une grande joie : « Aujourd'hui, » poursuivit-il, « dans la ville de David, un Sauveur vous est né, et c'est le Christ, le Seigneur. Voici le signe à quoi vous le reconnaîtrez : vous trouverez un enfant enveloppé de langes, couché dans une crèche. » Au même instant une troupe nombreuse de la milice céleste, s'unissant à l'ange, fit entendre ce cantique : « Gloire

« à Dieu au plus haut du ciel; paix sur la terre aux « hommes de bonne volonté!»

Les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons à Bethléem. »

Ils trouvèrent Marie et Joseph, et l'Enfant couché dans la crèche; et ils connurent la vérité de ce qui venait de leur être dit. Ensuite, rendant grâce à Dieu, ils retournèrent à leurs troupeaux, et ils publièrent tout ce qu'ils avaient entendu et tout ce qu'ils avaient vu.

Or Marie ne perdait rien de ces choses et les conservait dans son cœur.

Quelque temps après, des hommes venus de l'Orient, et qu'on appelle Mages, à cause de leur science, parurent à Jérusalem. Ils dirent que le Roi des Juiss était né, car ils avaient vu son étoile, et ils demandèrent où ils le trouveraient, étant venus pour l'adorer. Leur présence émut toute la ville. Hérode, roi de Judée, en entendit parler. C'était un prince soupçonneux, cruel et plein de ruse. Comprenant qu'il s'agissait d'un compétiteur, il fut troublé et s'enquit du lieu où devait naître le Christ. Les premiers de la nation, les scribes, les prêtres, tous lui répondirent : « A Bethléem de Juda. » Hérode y envoya donc les Mages, après les avoir priés de l'informer lorsqu'ils auraient vu l'enfant, afin, dit-il, qu'il pût lui-même l'adorer. Les Mages repartirent joyeux et confiants. L'étoile qui les avait guidés sur Jérusalem, se montrant de nouveau, les conduisit jusqu'au lieu où était Jésus. Ils trouvèrent l'Enfant et sa mère, et, l'ayant adoré, ils lui offifrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe; puis, avertis en songe de ne point revoir Hérode, ils retournèrent en leur pays par un autre chemin.

La circoncision judaïque avait eu lieu huit jours après la naissance; le quarantième jour était fixé pour la double cérémonie de la purification de la mère et de la présentation de l'enfant. Tout mâle premier-né, étant consacré au Seigneur, devait être racheté à prix d'argent, en mémoire de la délivrance d'Égypte. Les parents de Jésus le portèrent donc au temple pour accomplir la loi. Dans le même moment, arrivait de son côté au temple, poussé par l'inspiration du Saint-Esprit, un homme juste et qui attendait la consolation d'Israël. On le nommait Siméon. Il lui avait été révélé qu'il ne mourrait point qu'il n'eût salué le Christ.

Or Siméon, ayant vu l'Enfant Jésus, le prit dans ses bras et éclata soudain en actions de grâces: « C'est « maintenant, » dit-il, « Seigneur, que selon votre parole « vous laisserez aller votre serviteur en paix: car voici « que mes yeux ont vu le salut qui vient de Vous, la « lumière qui se découvrira aux nations, le salut « d'Israël votre peuple. »

Le saint vieillard bénit Marie et Joseph, et, divinement éclairé, il prophétisa.

S'adressant à Marie seulement, il lui dit : « L'Enfant « que voilà est au monde pour la perte et le salut de « plusieurs en Israël, et il sera posé en signe de contradiction afin de découvrir ce qu'un grand nombre

- « diction, afin de découvrir ce qu'un grand nombre « gardent au fond de leurs cœurs; et vous-même, vous
- « sa mère, vous aurez l'âme transpercée d'un glaive. » Il y avait là encore une prophétesse nommée Anne,

fille de Phanuel. Elle était veuve, et âgée de quatrevingt-quatre ans. Depuis la mort de son mari, qu'elle avait épousé étant vierge, elle ne sortait point du temple, où elle passait les jours et les nuits en jeûnes et en prières. Elle aussi vit Jésus, et elle aussi loua le Seigneur, parlant de cet Enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption d'Israël.

Après ces choses, tout ce qu'exigeait la Loi étant exécuté, l'ange du Seigneur apparut à Joseph dans un songe, et lui commanda de fuir en Égypte, parce qu'Hérode chercherait l'Enfant pour le faire mourir. Joseph obéit sans délai; et, pendant que Jésus échappait ainsi, Hérode, ayant appris le départ des Mages, faisait tuer tout ce qu'il y avait d'enfants mâles dans le pays de Bethléem, jusqu'à l'âge de deux ans.

Hérode mourut quelques années après ce crime. Alors, sur un nouvel avertissement de l'ange, reçu en songe comme les précédents, Joseph ramena l'Enfant en Israël. Mais parce qu'Archélaüs, fils d'Hérode, régnait sur la Judée, il n'osa y aller; et, toujours obéissant aux avertissements divins, il établit sa demeure à Nazareth de Galilée. C'était la volonté de Dieu, afin que cette parole fût accomplie: « J'ai rappelé mon fils de l'Égypte. » Et ailleurs: « Il sera appelé Nazaréen. »

L'Évangile ne rapporte plus qu'un seul fait de l'enfance de Jésus. A douze ans, âge des préceptes, ses parents l'amenèrent à Jérusalem pour la Pâque. Mais, lorsqu'ils s'en retournèrent, il resta dans la ville. Pendant tout un jour, ni Joseph ni Marie ne s'aperçurent de son absence: car les hommes et les femmes marchaient par bandes séparées, et chacun le croyait avec l'autre. Revenus sur leurs pas, ils le cherchèrent inutilement durant trois jours. Enfin ils le trouvèrent où il devait être, dans le temple, assis au milieu des docteurs, qu'il écoutait et qu'il interrogeait, leur faisant voir une sagesse qui les remplissait d'admiration. Sa mère lui dit : « Mon fils, pourquoi en avez-vous agi ainsi avec nous? Voilà que nous vous cherchions, tout affligés, votre père et moi. « Il leur répondit : « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'emploie aux choses qui regardent le service de mon Père? » Ils ne comprirent pas de quel service il parlait, mais sa mère conservait le souvenir de tout. Ensuite il les suivit à Nazareth, et il leur était soumis.

Et il croissait en sagesse, en âge et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.

Cependant le fils de Zacharie et d'Élisabeth s'était dès son enfance retiré au désert. Il y vivait de la vie la plus mortifiée, vêtu d'un cilice, priant et jeûnant, inconnu en ces solitudes comme Jésus dans l'obscurité de Nazareth. Jusqu'à l'âge de trente ans, il attendit ainsi l'ordre de Dieu pour le jour de sa manifestation.

Enfin, la quinzième année de l'empire de Tibère César, la parole du Seigneur se fit entendre à Jean, fils de Zacharie, suivant ce qu'avait annoncé le prophète : « Voici que j'envoie mon ange devant votre face, et il préparera la voie devant vous. » Et ailleurs : « Voix qui crie dans le désert : « Préparez le chemin du Sei- « gneur, faites-lui des sentiers aplanis. »

Jean commença donc de prêcher dans le désert de

Judée et la contrée du Jourdain. Il baptisait et prêchait le baptême de la pénitence, qui devait disposer les hommes à recevoir la rémission des péchés. Il criait : « Faites pénitence, car le royaume des cieux est proche. » Il traitait sévèrement l'hypocrisie des pharisiens et l'impiété des saducéens, mêlés à la foule qui accourait vers lui. « Race de vipères, » leur disait-il, « qui vous a appris à fuir la colère prochaine? Faites de dignes fruits de pénitence. Ne dites pas en vous-mêmes que vous avez Abraham pour père : car, je vous le dis, de ces pierres mêmes Dieu peut faire naître des enfants d'Abraham. Déjà la cognée est à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu. »

Ces exhortations, soutenues d'une si sainte vie et du souvenir de la miraculeuse naissance de Jean, ébran-laient la Judée. De tous côtes on venait en foule au prédicateur de la pénitence. Ces troupes émues confessaient leurs péchés, et demandaient à Jean ce qu'il fallait faire pour recevoir le baptème. Il donnait à tous le précepte de l'aumône : — « Que celui qui a deux habits vête celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger nourrisse celui qui n'a rien. » Aux publicains, collecteurs de l'impôt : — « N'exigez rien audelà de ce qui est ordonné. » Aux soldats : — « Ne faites point violence, n'accusez faussement personne, contentez-vous de votre paye. »

Le peuple se persuada bientôt que Jean était le Christ. Il leur dit : « Je vous donne un baptême d'eau, afin que vous fassiez pénitence. Mais Celui qui va venir après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me prosterner devant lui pour lui dénouer la courroie de ses souliers. C'est lui qui vous donnera le baptême de l'Esprit-Saint et du feu. Le van est entre ses mains : il nettoiera son aire; il amassera le blé dans son grenier, et jettera la paille au feu qui ne s'éteint point. »

Jésus quitta Nazareth pour être baptisé et parut aux yeux de Jean sur les bords du Jourdain, parmi cette foule de pécheurs qui embrassaient la pénitence. Il n'est dit nulle part que Jean, habitant du désert depuis son enfance, eût jamais, avant ce moment, vu le fils de Marie. Cependant il le reconnut par une inspiration qu'un signe visible allait promptement confirmer. Il se défendait de le baptiser, lui disant : — « C'est moi qui devrais recevoir de vous le baptême, et vous venez à moi! » Jésus lui répondit : « Faites néanmoins : il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le baptisa.

Et tandis que Jésus, sorti de l'eau, priait, voici que les cieux s'ouvrirent, et le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, descendit et s'arrêta sur Jésus; et cette voix éclata du ciel: « Tu es mon Fils bien-aimé. »

Jésus aussitôt se retira dans le désert. Il y resta quarante jours et quarante nuits, vivant parmi les bêtes, et il souffrit d'être tenté par Satan. Soit que la tentation ait duré les quarante jours, soit que le Fils de Dieu ne l'ait permise qu'après ce long jeûne, l'Evangile en rapporte trois assauts.

Lors donc que Jésus voulut ressentir les atteintes de la faim, Satan lui dit : « Si vous êtes le Fils de Dieu,

commandez que ces pierres se changent en pains. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : « L'homme ne vit pas seule-« ment de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche « de Dieu. » Repoussé par cette expression de la confiance absolue que la Providence attend de l'homme, l'ennemi voulut à son tour se faire une arme de l'Écriture et de la confiance en Dieu. Il transporta Jésus sur le pinacle du temple et lui dit : « Si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous en bas, car il est écrit : « Il a chargé « ses anges de prendre soin de vous, et ils vous porte-« ront entre leurs mains, de peur que votre pied ne heurte « contre la pierre. » Jésus répondit : « Il est aussi écrit : « Vous ne tenterez point le Seigneur votre Dieu. » Vaincu une seconde fois, Satan fit un dernier effort. Il porta Jésus sur une haute montagne, et par un prestige lui fit voir en un instant les royaumes du monde et leur gloire: « Je vous donnerai », lui dit-il, « tout cela, toute la puissance et la gloire de ces empires : car ces choses sont à moi, et je les donne à qui je veux. Adorezmoi, elles seront à vous. » Jésus lui répondit : « Va-t'en, car il est écrit : « Vous adorerez le Seigneur votre Dieu « et vous le servirez lui seul. »

Satan, ayant ainsi vainement essayé toutes les tentations, se retira, et les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent.

Jean continuait son ministère, et sa réputation excitait la haine des scribes et des pharisiens. Ils lui députèrent des affidés chargés de savoir de lui-même qui il était, espérant sans doute des réponses dont ils pourraient tirer parti pour le persécuter. Jean déclara nettement qu'il n'était point le Christ. Ils lui demandèrent s'il était Élie ou quelque autre prophète. Il répondit : — « Non. » — « Qui donc êtes-vous ? » lui dirent-ils ; « que dites-vous de vous-même ? » Il répondit comme il l'avait fait précédemment : — « Je suis la voix dont parle Isaïe, qui crie dans le désert : « Faites au Seigneur un chemin « droit. » Ils insistèrent : — « Si vous n'êtes ni le Christ, ni Élie, ni prophète, pourquoi donc baptisez-vous? » Jean répondit de nouveau : — « Je donne un baptême d'eau ; mais il y a un homme au milieu de vous que vous ne connaissez pas. C'est Lui qui doit venir après moi et qui est avant moi, et je ne suis pas digne de lui délier les souliers. »

Les envoyés des Juifs n'en demandèrent pas davantage, et Jean n'ajouta rien; mais le lendemain, voyant Jésus qui passait, il dit : « Voici l'Agneau de Dieu, voici Celui qui efface les péchés du monde!... C'est de Lui que j'ai dit : « Il vient après moi un homme qui est « avant moi, car il est plus ancien que moi. » Je ne le connaissais pas; mais je suis venu donner un baptême d'eau, afin qu'on le connaisse en Israël. » Il ajouta : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel sous la figure d'une colombe et s'arrêter sur Lui. Je ne le connaissais pas, mais Celui qui m'a envoyé pour donner un baptême d'eau m'a dit : « Celui sur qui vous verrez que l'Esprit « descendra et s'arrêtera, c'est Lui qui baptise dans le « Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et je rends témoignage qu'il est le Fils de Dieu. »

Le jour d'après, Jean, étant avec deux de ses disciples, vit de nouveau passer Jésus, et dit encore: « Voici l'Agneau de Dieu! » Aussitôt les deux disciples de Jean suivirent Jésus, qui s'en allait. Jésus se retourna, et leur dit: — « Que cherchez-vous? » — « Maître, » lui dirent-ils, « où est ce que vous logez? » Il leur répondit: — « Venez et voyez. » Ils vinrent et demeurèrent. L'un était Jean, fils de Zébédée; l'autre, André, frère de Simon. André dit à son frère: — « Nous avons trouvé le Messie. » Il mena Simon à Jésus; et Jésus, ayant arrêté son regard sur Simon, lui dit: — « Tu es Simon fils de Jonas; tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre. »

Tel est le prologue de l'Évangile, réduit à la nudité du fait. Rien ne se peut concevoir de si humble et de si magnifique; et Dieu, si l'on ose ainsi parler, ne pouvait ni moins accorder à l'homme ni donner davantage à Dieu.

Dieu, selon la remarque d'un Père, peut faire d'humbles choses sans préjudicier à sa nature, tandis que l'homme se rendrait criminel en s'attribuant le surnaturel et le divin. Que le roi agisse en soldat pour le salut de tous, c'est œuvre de roi; les petites choses qui sauvent le monde sont œuvres de Dieu.

Un dieu-roi, un dieu du monde selon l'esprit du monde, il y en avait un dans le monde : il siégeait a Rome, il se nommait Auguste, on sait de quelles pierres il avait bâti ses temples. Il laissait régner Hérode, qu'il connaissait bien; il préparait Tibère, qu'il avait jugé. L'histoire va se remplir d'horribles noms : les Messaline, les Hérodiade, les Drusille, les Agrippine et les Poppée, entourent ces dieux de la terre; ils ont pour ministres les Narcisse et les Séjan.

La cour du Dieu fait homme se compose de personnages plus rares. Quelques-uns, tels que Zacharie et Elisabeth, Siméon et Anne, semblaient avoir été préservés de la corruption générale pour proclamer son entrée dans la vie. Îl vient en accroître le nombre, ou plutôt en créer de nouveau l'espèce épuisée. C'est là son œuvre, scule œuvre digne de lui. Avant d'apparaître, étant lui-même caché dans le sein de Marie, il sanctifie Jean aux entrailles de sa mère. Des paroles immortelles le saluent : dialogues sublimes entre les saints de l'ancienne et de la nouvelle Loi, qui sont également ses saints; prophéties de son règne, qui accomplissent les prophéties des temps passés. La chaîne d'amour se renoue entre le ciel et la terre, Bethléem a rouvert la porte de l'Éden, des chants célestes annoncent ce pardon, les miracles abondent, la nature divinement violentée enfante des merveilles inouïes; tout est résurrection et miséricorde, toutes les figures deviennent réalités, toutes ces réalités immortelles sont autant de types de l'humanité reflorissante, autant de flambeaux allumés pour la guider vers le royaume de Dieu.

A la suite des Pères, lisons l'Évangile autrement que ceux qui l'interrogent comme les Juifs ont interrogé le Précurseur et interrogeront Jésus, uniquement pour avoir de quoi les condamner à mort. Jésus, qu'ils ont tué, n'est pas mort; et l'Évangile, qu'ils blasphèment, les tuera. Laissons-les accomplir ce prodige de trouver la mort dans la source de vie; et nous, prenons ce qui nous est offert, puisons la vie.

## CHAPITRE II.

ZACHARIE, — ELISABETH, — MARIE, — JEAN, — JOSEPH, — HÉRODE.

Saint Luc commence par ces mots, qui peuvent sembler indifférents: « Dans les jours d'Hérode, roi de Judée. » Ces mots constatent que la prédiction de Jacob est accomplie. Juda a perdu la royauté guerrière et temporelle, on touche aux jours du Prince de la paix, on va voir paraître ce Désiré des nations, attendu par le dernier instinct du divin qui soit resté dans l'humanité. Les anges sont envoyés vers les hommes. Zacharie, à certains égards incrédule et méfiant, quoique juste, représente sa nation lassée et son culte infécond. Sa justice est bénie au-delà de ce qu'il attendait, son incrédulité est punie par le silence. Israël n'a plus de prophètes et n'aura plus de sacerdoce, jusqu'au jour où, enfanté de nouveau par la foi, il deviendra digne du sacerdoce véritable, et recouvera la voix pour louer Dieu.

L'ange indique à Zacharie le nom de son fils : « Vous le nommerez Jean », c'est-à-dire celui en qui est la grâce. « Il marchera avec l'esprit et la vertu d'Élie,... afin de préparer au Seigneur un peuple parfait. » Car la loi mosaïque n'a amené nulle chose à sa perfection, et la nation juive n'est que l'ébauche du grand peuple chrétien.

Zacharie est fils d'Abia, Élisabeth fille d'Aaron, fleurs de la race sacerdotale. Il convient que Jean-Baptiste naisse de cette race, afin d'annoncer avec plus de puissance le sacerdoce nouveau. Les deux principaux rameaux d'Israël, en Jean le sacerdotal, en Jésus, fils de David, le royal, sont unis dans l'œuvre de l'accomplissement.

Elisabeth est stérile: Sara, Rébecca, Rachel, épouses des patriarches, l'étaient aussi, non par punition, elles marchaient dans la justice, mais pour que leur fécondité fit éclater la puissance de Dieu. Elisabeth a été stérile, afin de marquer que Dieu est maître de tout. Une vierge pourra enfanter, puisqu'une stérile a conçu.

Délivrée de l'opprobre de sa longue stérilité, Élisabeth rend grâce. Sa joie légitime relève le caractère sacré de Marie, prophète accompli des mérites de la virginité, résolue, pour demeurer vierge, à sacrifier le plus grand honneur où pût prétendre une femme en Israël.

L'ange Gabriel (Force de Dieu) est envoyé à la Vierge. Tel devait être le commencement de la réparation: un ange envoyé à la Vierge par la bonté de Dieu, parce que le commencement de la perdition avait été quand le serpent aborda la femme par la malice du démon. Et puisque le Réparateur divin devait naître dans notre chair, dit saint Augustin, il devait naître de la seule virginité, afin de n'avoir point d'égal dans la nativité; il devait naître d'une vierge selon le corps, le Chef dont les membres naîtraient de l'Église, vierge selon l'esprit.

Marie est en même temps vierge et épouse : vierge pour recevoir la grâce, épouse pour échapper à d'injurieux soupçons. Le Seigneur ne voulut pas que l'on pût douter de l'honneur de sa mère; il ne voulut pas que les Juiss semblassent ne persécuter qu'un fruit de honte. La Loi condamnait les naissances illégitimes : s'il en avait paru porter la tache, comment aurait-il pu dire : « Je ne suis pas venu détruire la Loi, mais l'accomplir »? Enfin, cette qualité d'épouse devait faciliter la foi aux parcles de Marie : mère sans être mariée, on eût pu dire qu'elle voulait cacher une faute ; épouse, elle n'a aucun motif de mentir, puisque la maternité est le privilége et la grâce du mariage.

L'ange dit à Marie que Celui qui naîtra d'elle sera appelé le Fils du Très-Haut, et que le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Quand le Saint-Esprit rappelait ces paroles et les dictait à l'évangéliste pour être jetées dans le monde, Jésus-Christ n'avait de trône que la croix. L'ange dit encore : « Il régnera éternellement dans la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin. » En effet, Jésus-Christ règne dans la maison de Jacob : son royaume sur la terre, l'Église visible, qui durera autant que le monde, a été formé d'abord de ceux des enfants de Jacob qui ont accepté sa loi. Les autres, ayant rejeté le Christ, se sont par là retranchés eux-mêmes : ils ne sont plus le véritable Israël. Les gentils appelés à leur place ne forment qu'un même peuple avec la postérité fidèle. Jacob est la souche commune des branches naturelles et des branches grefées. Saint Paul représente le peuple de Dieu comme un

3\*\*\*

grand arbre dont le tronc toujours subsistant perd des branches et en acquiert de nouvelles.

Isaïe, annonçant l'incarnation du Verbe, s'était écrié: « Qui nous racontera sa génération? » Éclairant Marie, qui objecte son dessein de rester vierge, l'ange lui dit : « Le Saint-Esprit surviendra en vous, et la vertu du « Très-Haut vous couvrira de son ombre; et c'est « pourquoi la chose sainte qui naîtra de vous sera nom-« mée le Fils de Dieu. » Selon le commentaire de Bossuet, le très-pur ne s'unit qu'à la pureté. Il conçoit son Fils seul, sans partager sa conception avec un autre; il ne veut, quand il le fait naître dans le temps, le partager qu'avec une vierge. Le Père céleste étendra en Marie sa génération éternelle; du sang de la Vierge il composera un corps si pur, que le Saint-Esprit seul sera capable de le former. En même temps ce divin Esprit y inspirera une âme qui, n'ayant que lui pour auteur, sans le concours d'aucune autre cause, ne peut être que sainte. Chose sainte par sa nature; sainte, non d'une sainteté dérivée et accidentelle, mais substantivement, Sanctum: ce qui ne peut convenir qu'à Dieu, qui seul est une chose sainte par sa nature... Voilà donc une nouvelle dignité créée sur la terre : c'est la dignité de mère de Dieu. Et tel est le prix de la virginité : seule elle a pu faire une mère de Dieu.

Avec Marie, une nouvelle beauté apparaît dans le monde : c'est la Vierge, la Mère, la Sainte, la Martyre; c'est l'Amie; c'est quelque chose de plus grand : c'est la perfection de l'humanité. Elle avait toutes les vertus et les unissait en une parfaite harmonie, de telle sorte que

la beauté de son visage n'était que l'expression de sa sainteté rendue visible aux regards. L'Esprit de Dieu la prophétise partout dans les saintes Écritures. Elle est la porte à jamais fermée que vit Ézéchiel, et qui ne donnait passage qu'au Seigneur; le temple de Salomon, revêtu au dehors du marbre blanc de la pureté, au dedans de l'or très-éprouvé de la charité; la verge d'Aaron, qui, déposée dans le tabernacle, s'y couvrit miraculeusement de fleurs et de fruits. Elle est la toison de Gédéon, seule abreuvée des rosées célestes, tandis que la terre reste sèche alentour; le vase d'or qui contient la manne; l'arche d'alliance, qui renferme non plus les tables de la Loi, mais l'Auteur de la Loi, C'est elle qui fut annoncée au serpent et qui lui écrasera la tête; c'est la nouvelle Ève, toute pure et invincible, préservée du péché et victorieuse du péché. Elle a la même part à notre salut qu'Eve a eue à notre perte. Par elle, le nouvel Adam, Jésus-Christ, va recevoir une génération semblable à celle du premier, qui n'était que sa figure. Tenant le Verbe divin enclos dans ses entrailles, elle sera le plus saint des temples qu'ait vus la terre. Mais le temple est le lieu du sacrifice. L'ange dit à Marie qu'elle « a trouvé » la grâce : elle ne l'a trouvée qu'afin de la rendre au monde. Ce qu'Eve a perdu, Marie l'a retrouvé; les fils d'Ève le redemandent, la Croix le leur rendra.

La douce scène de la Visitation, où Élisabeth, Jean-Baptiste et Marie prophétisent sous l'impulsion du Dieu caché, contient, dit Bossuet, une révélation profonde de l'économie de la grâce, et de la manière dont Jésus agit

diversement sur les âmes. Il est caché et il opère tout. Nous voyons dans Elisabeth l'humble étounement d'une à me qu'il approche, dans Jean-Baptiste l'ardent transport d'une âme qu'il attire, dans Marie l'ineffable paix d'une âme qui le possède.

Sous l'influence de la grâce, Jean est déjà le Précurseur: ses mouvements avertissent sa mère. « L'enfant que je porte a tressailli de joie. » De joie, c'est-à-dire avec connaissance. Et telle est l'abondance de la bénédiction et l'éclat de la lumière, que sainte Élisabeth redit à Marie la parole de l'ange: « Vous êtes bénie entre toutes les femmes! » Elle va plus loin: elle la nomme mère de Dieu. Et ensuite elle glorifie la foi dans les mêmes termes que Jésus emploiera: « Vous êtes bien heureuse d'avoir cru! » Jésus le dira à Pierre, et, après sa résurrection, à Thomas. L'Évangile n'a qu'un langage, le même à la veille de Bethléem, le même au lendemain du Calvaire.

Élisabeth dit encore à Marie : « Le fruit de vos entrailles est béni. » C'est ce fruit suave dont il a été écrit : « L'odeur de mon fils est semblable à celle d'une terre féconde » ; ce fruit destiné pour nourrir les âmes et pour détruire en elles les effets du fruit fatal cueilli par la désobéissance de la première Ève.

Dans tout l'Évangile, on ne trouve que sept paroles de Marie, toutes très-brèves et commandées par la circonstance. Elle est muette quand Joseph incline à la soupçonner, muette au Calvaire. Une seule fois elle sort de sa réserve, et elle chante le glorieux Magnificat, que saint Ambroise appelle l'extase de son humilité. Bossuet

ne l'ose commenter. Ceux qui l'ont osé ont trouvé la matière si vaste, que leur travail ne peut être abrégé ici. Retenons seulement cette parole prophétique : « Toutes les générations me diront bienheureuse. » Dix-neuf siècles se sont inclinés, et tous les siècles s'inclineront et diront : Amen!

Les Juiss s'inclineront à leur tour. Ils ont été dès l'origine et jusqu'à présent les seuls dans le monde qui aient haï la Mère de Jésus. C'est une des malédictions qui pèsent sur eux, l'une des plus lourdes et des plus sanglantes. Mahomet fait dire à Dieu: « Parce que les Juiss n'ont pas cru en Jésus, et parce qu'ils ont profère de grands blasphèmes contre Marie, nous les avons maudits. » Le bâton musulman exécute encore la sentence.

Le style du Saint-Esprit n'est pas moins reconnaissable dans le cantique de Zacharie. Le saint prêtre,
louant Dieu qui a visité son peuple, signale l'accomplissement des prophéties de l'ancienne Loi et prophétise
les grâces de la Loi future. Parmi les objets de la miséricorde du Sauveur, il nomme Abraham, et David, et les
pères d'Israël qui sont morts: car Jésus-Christ vient
remplir les promesses qu'ils ont reçues; sa bénédiction,
remontant les âges écoulés en même temps qu'elle va
s'étendre sur les âges futurs, portera la délivrance à
ceux qui attendent dans les Limbes, comme elle fera
pénétrer l'abondance de la lumière chez ceux qui restent
assis dans les ombres de la mort. Zacharie donne à Jésus
le nom d'Orient, par lequel l'un des derniers prophètes
l'avait désigné: « Son nom est l'Orient. » Ainsi, sur le

berceau du Précurseur, cet homme du temple atteste que Dieu a envoyé Celui qui doit venir. Du même regard inspiré il voit la part qu'aura son fils dans le grand ouvrage du salut. Nulle voix humaine n'a rien dit de plus solennel que ces paroles adressées par Zacharie à son fils âgé de huit jours: « Et vous, petit enfant, vous « serez appelé le prophète du Très-Haut: car vous irez « devant le Seigneur, lui préparant les voies, afin de « donner à son peuple la science du salut pour la « rémission de leurs péchés. »

Les témoins de la naissance de Jean se disent entre eux : « Que pensez-vous que sera cet enfant ? ». Trente ans plus tard, Jésus-Christ répondra: « Nul ne s'est élevé sur la terre plus grand que Jean. » L'humanité chrétienne, si sûre appréciatrice de la valeur morale, honore la beauté héroïque de ce caractère, par lequel saint Jean-Baptiste n'est pas moins l'imitateur que le précurseur de Jésus. Sa conception et sa nativité, sa vie étonnante dans le désert, sa prédication et son baptême, sa persécution, sa prison, sa mort, devaient préparer à Jésus-Christ. Tout en lui se conforme à cette ressemblance auguste. Il la perfectionne et l'achève par sa fidélité, et devient ainsi le type admirable de tous les saints. La salutaire audace de sa vertu oblige l'orgueil même à venir entendre les paroles dures qui le condamnent; il ne propose que la pénitence à la pourpre inclinée devant ses haillons. Son humilité égale son courage. Plus que tous les autres mortels, dit Bossuet, il a sacrifié sa gloire au Fils de Dieu. Lorsque tout le monde le croit le maître, il proclame qu'il n'est que le

serviteur. La gloire ne le peut séduire, la mort ne le fait pas trembler. Il dira à Hérode : Non licet, et à ses disciples, en leur montrant Jésus encore inconnu: « Voici l'Agneau de Dieu !» Ceux qui le suivent viendront lui apprendre avec un sentiment jaloux que la foule et la renommée courent à ce nouveau maître ; il leur répondra: « Il faut que celui-ci croisse et que je diminue. » Tel est, après Marie, quasi divine, le premier ouvrage de la grâce de Jésus. Jean sera la première voix du Verbe. Il termine la lignée des patriarches et commence celle des apôtres. Le premier il annoncera le royaume des cieux, le premier il verra la Trinité sainte se manifester aux hommes sur les eaux du Jourdain; il montrera celui que les prophètes ont annoncé; il sera martyr, prophète, patriarche, solitaire, témoin de Jésus-Christ.

Quand Marie est de retour à Nazareth, un autre personnage se montre: c'est Joseph, ouvrage non moins merveilleux de la grâce de Jésus. L'Évangile n'a qu'un mot à sa louange: « Il était juste. » La charge dont il est honoré et la manière dont il la remplit, font comprendre l'abondance de cette justice. Il reçut de Dieu, à l'égard de Marie et de Jésus, l'affection, la vigilance et l'autorité de l'époux et du père. Il est fait sur le modèle de Marie: comme elle fils de David, vierge comme elle, humble comme elle, obéissant, plein de prudence et de courage. Il ressemble au patriarche Joseph, en le dépassant autant par la perfection de ses mérites que par le caractère de sa mission: non-seulement chaste, mais vierge; non-seulement instruit, mais inspiré et

dirigé de Dieu. Joseph, fils de Jacob, réserve le froment nécessaire pour lui et pour le peuple ; Joseph, époux de Marie, reçoit le pain vivant et le garde pour lui et pour tout le genre humain. Il lui est dit : « Prends l'Enfant », comme si Dieu lui adressait la parole que le prophète adresse à Dieu même : « A toi le soin du pauvre. » Joseph est le type des apôtres, qui porteront le Christ dans tout l'univers. Ainsi s'expriment saint Jean Damascène, saint Bernard, saint Hilaire de Poitiers, et d'autres Pères et Docteurs. Un grand serviteur de Dieu, qui a vécu de nos jours, pénètre plus avant dans ce beau mystère. Lorsque Joseph, après Marie, s'approche pour adorer Jésus à la crèche, c'est, dit le P. Faber, l'ombre du Père éternel qui s'arrête au-dessus de l'enfant, et la naissance temporelle du Fils de Dieu se complète par cette figure de sa nativité sans commencement et sans fin. Joseph était en face de Jésus visiblement à la place du Père éternel. L'âme humaine de Jésus l'a regardé non-seulement avec l'amour le plus tendre, mais encore avec un respect profond et une soumission ineffable. C'est pourquoi devant l'humble et doux Joseph le respect surtout nous domine, à cause de cette ombre d'identité avec le Père. Nous ne pouvons décrire sa sainteté, parce que nous manquons de terme de comparaison. Cette sainteté, plus élevée que celle des autres saints de Dieu, est encore d'un genre différent. Joseph a été une apparition dans le monde, une apparition du Père non engendré et éternel. Il est doux et clément, il est pauvre et obscur, il est passif et docile; il est en même temps la forteresse inexpugnable où s'abritent l'honneur de Marie et la vie de Jésus. Caché comme Dieu, plein d'une tranquillité divine, juste d'une justice tempérée par la miséricorde comme celle de Dieu, il communique avec Dieu pendant son sommeil, comme si son sommeil n'était que le repos mystique de la contemplation. Le premier après Marie il adora Jésus, et l'Enfant le sanctifia de nouveau, l'éleva à une sphère plus éminente de sainteté, afin qu'il pût être le supérieur officiel de son Dieu.

Qui peindra ce moment de la crèche, lorsque Jésus naissant contempla pour la première fois de ses yeux humains le visage de Marie? qui dira la joie et le respect de ses regards tournés vers saint Joseph, l'homme choisi pour être appelé son père, qui méritera cette gloire, qui méritera de vivre plus qu'aucun autre dans son tinimité, et qui enfin, nous le pouvons penser, l'aimera le plus? Jésus, Marie, Joseph! trois royaumes de Dieu, dont Dieu était le seul roi; trois créations, et le Créateur était une de ces créations; trois, et cependant unité merveilleuse par l'amour: trinité terresire!

Dans ce réduit misérable, plein d'incomparable et d'incompréhensible splendeur, Jésus nouveau-né donne tout d'abord au monde, qu'il vient instruire, une des leçons sur lesquelles il insistera le plus. Il est le pauvre du Psalmiste, le roi qui plus tard portera sur son épaule, pour marque de sa royauté, la croix; l'homme qui « a connu dès sa jeunesse le travail de la douleur. » Il est aussi ce petit enfant de qui parle Isaïe, qui sait rejeter le mal et choisir le bien. Le bien qu'il choisit, c'est de naître dans cette étable : première réprobation de la

mollesse qui nous fait esclaves; première marque de la puissance qui prétend nous conquérir par le dédain et le rejet des choses que nous convoitons. Voilà tout de suite l'incomparable miracle de l'Homme-Dieu: il va subjuguer l'homme en lui restituant des forces que le péché avait anéanties, qu'il regrettait et qu'il ne voulait plus. C'est ainsi que Jésus se montre dans la faiblesse méprisée, dans la pauvreté haïe; et c'est ainsi que nous l'aimerons, et que, « détournés des convoitises de la terre, nous serons attirés à l'amour des choses invisibles. »

Cependant la divinité n'est pas tellement cachée que nous ne la puissions voir. Ce lieu n'est pas indifférent, cette nuit n'a pas été élue au hasard. Avant que le mystère de son nom fût révélé, Bethléem, la maison du pain, n'était pas sans souvenirs. Là, Jacob, revenant de Mésopotamie, s'était arrêté pour ensevelir sa bien-aimée Rachel; David y avait bâti sa tour symbolique, qui lui était si chère et qu'on voyait sur ses monnaies. Le Roi d'Israël naissait dans le domaine de ses ancêtres. Un tombeau, uue ruine, une crèche! Mais il venait rétablir ce qui avait péri, ressusciter ce qui était mort, et il apportait la dignité et la vie divines dans un monde où ceux d'entre les hommes qui se piquaient de sagesse enviaient amèrement le sort des animaux.

Il naissait au milieu de la fête des Lumières, anniversaire de la seconde dédicace du temple, que l'on célébrait durant huit jours, en mémoire d'un miracle qui avait marqué cette solennité. La fête des Lumières était aussi une fête de la nature : « Jésus-Christ notre Sauveur, la lumière du monde, est né au moment où la nuit de l'idolâtrie s'épaississait plus profondément ; et le jour de cette nativité, 25 décembre, se trouve être celui où le soleil matériel, dans sa lutte avec les ombres, prêt à s'éteindre, se ranime et prépare son triomphe. « En ce jour, » dit saint Grégoire de Nysse, « les ténè-« bres commencent à diminuer, et, la lumière prenant « accroissement, la nuit est refoulée au-delà de ses « frontières. Ceci n'arrive pas fortuitement à l'heure « même où resplendit Celui qui est la vie divine de « l'humanité. La nature, sous ce symbole, révèle un « arcane la ceux qui sont capables de comprendre. » Une science courte pensait avoir grandement ébranlé les bases de la religion chrétienne en constatant chez les peuples anciens l'existence d'une fête du soleil au solstice d'hiver : il lui semblait qu'une religion ne pouvait plus passer pour divine du moment que les usages de son culte eussent offert des analogies avec les phénomènes d'un monde que, suivant la révélation, Dieu n'a cependant créé que pour le Christ et pour son Église. Nous trouvons la confirmation de notre foi là même où ses adversaires crurent un moment apercevoir sa ruine (1). »

Aussitôt né, le Roi demande son peuple. Un ange du ciel invite les bergers à la crèche. Ils sont les premiers appelés, parce que le Seigneur est venu « à cause de la souffrance des pauvres et des gémissements des misérables », et parce qu'ils sont simples. Platon

<sup>(1)</sup> D. Gueranger, Année liturgique.

raillait les sages qui se faisaient entendre des gens de peu; mais « le Seigneur aime l'entretien des simples. »

L'ange leur dit: « Il vous est né en ce jour un Sauveur. » Vobis, à vous, pour vous! « Vous le trouverez enfant, dans une crèche. » Ils viennent, ils contemplent sa glorieuse infirmité. Certes, ni lui ni les siens n'ont entrepris de tromper le monde! Mais ces bergers, ce menu peuple, n'ont rien lu qui les aveugle. Ils adorent, et ils s'en retournent glorifiant Dieu. Paix aux hommes de bonne volonté!

Siméon attend le salut d'Israël. Il a été trouvé digne de savoir qu'il ne mourra point qu'il n'ait salué le Sauveur. Les doctes savaient que le temps était venu, et les saints n'en doutaient pas. Siméon est inspiré d'aller au temple. Il se hâte, il voit Celui qu'il attendait; il le voit parmi les pauvres. Que lui importe ? Sa science est selon Dieu, il a la simplicité des bergers. Il prend l'Enfant entre ses bras. Il est déjà dans cette familiarité que Dieu vient établir entre lui et le juste; il a cet avantgoût de l'Eucharistie. Et il chante son cantique, qui retentira jusqu'à la fin des temps: « Maintenant, Seigneur, laissez-moi mourir en paix, puisque mes yeux ont vu le salut qui vient de vous! » Job reparaît en Siméon : « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Le saint vieillard ajoute que Jésus est donné pour être la « lumière des nations. » Comme Zacharie et comme Elisabeth, il prophétise la vocation des gentils : le bienfait de la Rédemption s'étendra au genre humain. Jean-Baptiste va parler des pierres dont Dieu peut faire des

enfants d'Abraham. Déjà ces élus d'Israël, brisant l'étroite se juive, sont catholiques.

Anne la prophétesse vient à son tour. Zacharie le prêtre, Siméon le juste et le sage, Elisabeth l'épouse, Marie la vierge ont prophétisé; voici la veuve sainte, remplie du même Esprit divin. Il était écrit : « Je répandrai mon Esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. » Toutes ces grandeurs, toutes ces puretés, toutes ces vertus, s'unissent dans le même transport, et toutes ces voix inspirées disent avec les anges : Gloire à Dieu, paix aux hommes de bonne volonté!

Voici maintenant les Mages. Suivant la Tradition, ils étaient prêtres et rois ou princes de leur peuple, descendants des trois grandes races sorties de Noé. Par leur science, leur puissance et leur nombre, ils représentent le genre humain; ils apportent à Jésus-Christ l'hommage du sacerdoce, de l'empire et de la sagesse des nations. On conjecture qu'ils venaient du pays de Balaam, où le souvenir de sa prophétie était resté: « Une étoile sortira de Jacob, et l'Homme naîtra en Israël. » Ils avaient l'étoile; ils cherchaient l'Homme, l'homme Dieu, l'homme Roi. Ils sont les prémices de la gentilité.

Où est né le Roi? Cette question trouble Hérode et tous les doctes d'Israël. Ils sont troublés parce qu'ils sont mauvais. Ils n'entendent pas les prophètes : « Réjouis-toi, Jérusalem : voici ton Roi qui vient vers toi plein de douceur. Venit tibi mansuetus. » Ils répondent à Hérode : « Le Roi doit naître à Bethléem. »

Et aucun d'eux n'y va : semblables aux ouvriers qui bâtirent l'arche et qui n'entrèrent point. Mansuetus, ce n'était pas leur Roi. Ils ne crurent point. Les Écritures leur sont inutiles, et ils montrent aux gentils ce qu'eux-mêmes ne veulent pas voir.

Comment les Mages le reconnurent-ils, ce pauvre Enfant, dans cette pauvre maison? Mais ils n'étaient point rebelles au miracle; ils avaient la foi qui sait voir, l'amour qui voit mieux encore : puisqu'ils cherchaient, ils devaient trouver. Et enfin Marie, l'introductrice miséricordicuse, était là : « Ils trouvèrent l'Enfant avec sa mère. » On remarque trois confessions dans les paroles des Mages : « Où est né le Roi des Juifs? Nous sommes venus pour l'adorer. » Ils le confessent homme, roi et Dieu: homme, puisqu'il est né; roi, c'est le nom qu'ils lui donnent; Dieu, car ils viennent l'adorer. Les présents qu'ils offrent parlent de même : au Roi l'or, au Dieu l'encens, à l'Homme qui mourra, la myrrhe, parfum des sépultures. L'Église consacre ces beaux symboles et nous commande d'offrir à Jésus l'or de la charité, l'encens de la prière et la myrrhe de la compassion.

La compassion! elle est due au fils et à la mère! Ici finissent pour Jésus les triomphes sans amertumes, pour Marie les joies sans alarmes. Voici déjà la pointe du glaive dont lui a parlé Siméon, le glaive qui lui percera le cœur. Joseph est áverti en songe qu'Hérode cherche l'Enfant pour le faire mourir. Il ne demande pas pourquoi cet Enfant merveilleux, à qui de si grandes destinées sont promises, doit fuir pour échapper à la

mort. L'Évangile est une leçon d'obéissance. Marie est mère par obéissance; Jésus est né pour être obéissant jusqu'à la croix : Joseph obéit. Rien n'indique qu'il ait connu le mystère de cette fuite : obéir, c'est savoir. Il se lève aussitôt. « Il demeure soumis et ne se plaint pas. Il part, il va en Égypte, où il n'a aucune habitude, sans savoir quand il reviendra à sa patrie, à sa boutique et à sa pauvre maison. L'on n'a pas Jésus pour rien: il faut prendre part à ses croix. » Mais pourquoi des croix? «N'y avait-il pas d'autre moyen de le sauver qu'une fuite si précipitée? Dieu ne veut pas tout faire par miracle, et il est de sa providence de suivre souvent le cours ordinaire, qui est de lui comme les voies extraordinaires. Le Fils de Dieu est venu en infirmité. Pour se conformer à cet état, il s'assujettit volontairement aux rencontres communes de la vie humaine; et par la même dispensation qui a fait que, durant le temps de son ministère, il s'est retiré, il s'est caché pour prévenir les secrètes entreprises de ses ennemis, il a été aussi obligé de chercher un asile dans l'Égypte (1). »

L'Écriture ne dit rien ni du voyage ni du séjour en Égypte. Suivant une tradition, quand la sainte Famille traversa le désert où avaient erré les Hébreux, les fleurs et les fruits ornèrent soudain les solitudes arides. Du moins Jésus était-il lui-même la semence de ces fleurs et de ces fruits admirables que l'on y verra germer quand ses serviteurs viendront au désert.

Cependant Hérode fit tuer tous les enfants du pays

<sup>(1)</sup> BOSSUET.

de Bethléem jusqu'à d'âge de deux ans. Hérode était le roi du monde. Plusieurs traits de sa cruauté et de sa politique égalent celui-là. Lorsqu'ils ont eu peur, les tyrans se vengent; et ceux qui peuvent tout sont sujets à craindre tout. Jérémie avait dit : « Des cris sont entendus à Rama, des pleurs et des hurlements infinis : Rachel pleure ses enfants et ne veut point se consoler, parce qu'ils ne sont plus. » Rachel était enterrée à Bethléem. L'Esprit-Saint lui attribue ces gémissements des mères, qui retentissaient encore au commencement de l'Église, quand saint Matthieu publia son Évangile. Bossuet écarte avec un juste dédain les critiques qui voudraient, pour assurer leur foi, que les histoires profanes eussent mentionné cette cruauté d'Hérode, ainsi que les autres. Notre foi ne dépend pas de ce que la négligence ou la politique des historiens du monde leur fait dire ou taire. Les vues humaines toutes seules eussent suffi à saint Matthieu pour l'empêcher de décrier son Évangile en y inscrivant un fait de ce genre qui n'eût pas été constant. Enfants bienheureux, dont la vie a été immolée à conserver la vie de leur Sauveur! Jésus dira : « Laissez venir à moi les petits enfants. » Et combien cette parole a consolé de mères! Si les mères de Bethléem avaient connu ce mystère, au lieu de cris et de pleurs, on n'aurait entendu que bénédictions et que louanges. Elles auraient su que leurs fils n'étaient pas morts; que le baptême de sang leur avait au contraire donné la vie éternelle; et que là où le Christ a appelé les enfants, sa miséricorde veut attirer aussi les mères.

Hérode n'étant plus, Joseph, toujours averti et toujours docile, quitte l'Egypte et se retire à Nazareth. « 11 sera appelé Nazaréen. » Le nom de Nazaréen contenait un grand mystère: Nazaréen veut dire séparé, voué à Dieu, voué à la pénitence. Pilate accomplira les prophètes en inscrivant ce mot sur le titre de la croix. Mais en même temps que Jésus-Christ est l'accomplissement des prophéties anciennes, toute sa vie en ce monde et toute sa parole sont la prophétie des choses futures. Pourquoi est-il déjà persécuté? Pour avertir l'Église, répond Bossuet. « Ce roi dont le royaume n'est pas de ce monde, Hérode le hait dès sa naissance, et lègue cette haine à sa maison. Ainsi s'est perpétuée de prince en prince la haine de l'Église naissante; ainsi s'est élevée contre l'Église une double persécution : la première, sanglante; la seconde, plus sourde, mais qui néanmoins l'opprime. » La tyrannie ne perdra pas ce flair d'Hérode.

A douze ans, Jésus prononce la première parole que l'Évangile nous ait conservée. Il la prononce dans le temple, et elle affirme sa divinité.

L'Évangile nous y prépare, lorsqu'il dit que l'Enfant, assis parmi les docteurs, les écoutait et les interrogeait. Il est assis entre les Maîtres, malgré son jeune âge. Probablement qu'après l'avoir entendu, surpris de sa science, ils l'ont eux-mêmes appelé à ce rang. Pour montrer son humanité, il écoute humblement; pour montrer sa divinité, il interroge avec intelligence, et ses réponses aux questions qu'on lui adresse ou à celles qu'il a lui-même posées, excitent l'admiration de tous ceux qui l'entendent.

Sa mère, le retrouvant après trois jours d'inquiétudes, lui dit, encore émue: « Mon fils, nous vous cherchions tout assligés, votre père et moi. » Il répondit avec quelque sévérité: « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'emploie aux choses qui regardent mon Père?» Elle parle de Joseph, il parle de Dieu. Marie elle-même ne comprit pas. S'ils avaient compris et entendu, s'ils avaient su tout ce qu'était le Fils de Dieu, comment soutenir cette majesté? Îl fallait qu'elle fût deux fois voilée, même à Marie. Mais le respect de Joseph fait assez connaître ce qui perçait de divin à travers la nature humaine, et « Marie conservait tout cela en sa mémoire »; et, comme il est encore écrit, « elle le méditait dans son cœur. » Elle apprenait le détachement, elle faisait son noviciat pour le jour de la croix. Ce récit est de saint Luc. On aime à se représenter saint Luc recevant connaissance de ces détails par la bouche de la sainte Vierge.

L'Évangile ajoute: « Jésus descendit avec Marie et Joseph, et il leur était soumis. » C'est une des paroles qui soutiennent la société humaine. Soumis à l'autorité paternelle, soumis dans les plus humbles travaux, soumis trente ans!

Jusqu'à la prédication du fils de Zacharie, nous ne savons rien autre chose de la vie de Jésus, sinon qu'il resta chez ses parents et qu'il leur était soumis, gagnant sa vie par le travail de ses mains. Il n'a pas voyagé pour s'instruire dans les fameuses sciences des Égyptiens et des Grecs. Les Juifs, étonnés de sa sagesse, se demanderontsi ce n'est pas lui qu'ils ont vu parmi eux, dans

l'humble condition d'artisan : un charpentier, fils d'un charpentier! Au rapport de saint Justin, il fabriquait des jougs de charrue. Son pain céleste était d'accomplir la volonté de son Père; il gagnait le pain terrestre à la sueur de son front. Prédication d'obéissance, d'humilité, de travail. Elle a duré trente ans.

Il y a une autre parole qui étonne : Jesus autem proficiebat; Jésus croissait. Comment se peut-il faire que le Verbe éternel, principe de toute grâce et de toute sagesse, croisse en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes? Plusieurs Pères ont examiné cette question. Les hautes difficultés de l'Évangile, ce sont eux qui les ont vues. Selon saint Grégoire, ces paroles peuvent signifier que la sagesse dont Jésus était la source, se répandait chaque jour plus abondante sur ceux qui l'entouraient, les préparant aux lumières de sa doctrine. Selon saint Thomas, le Christ n'a pas voulu faire éclater dès son enfance la plénitude de divinité qui était en lui, afin de bien montrer que la nature humaine qu'il avait revêtue n'était pas une apparence, mais une réalité, puisqu'il se soumettait à ces conditions de faiblesse et de développement progressif.

Saint Bonaventure ne craint pas de jeter un regard dans cette petite maison de Nazareth, où Jésus vivait soumis à sa mère et à son père adoptif. Pour l'orgueil humain, là est le grand abaissement : c'est la vie du pauvre, avec toutes ses gênes et toute sa petitesse détestée. Ni prédications, ni combats, ni miracles : rien dans cette ombre. Tous les jours chacun simplement gagne sa journée. Joseph, dit le saint docteur, travaillait de

son métier; Notre-Dame, l'aiguille ou le fuseau à la main, subvenait pour sa part aux besoins de la maison. Elle faisait les autres travaux qui sont de l'office de la femme, entretenait la décence du logis, préparait les repas, servait enfin son époux, et son fils, et elle-même, sans qu'il y eût personne pour l'aider. Mais quoi? personne! N'y avait-il pas Celui qui est venu, suivant sa propre expression, pour servir? Jésus donc la servait et servait Joseph. Nul doute que le Fils de Dieu n'ait aidé sa mère, n'ait pris ces humbles soins. Oui, oni, ne reculons pas: les soins de l'atelier et les soins du ménage. Et c'est par là que l'envie a pu être éteinte au cœur du pauvre, et que la sagesse y a pu entrer, et que l'humilité de toute condition humaine est devenue grande et glorieuse aux yeux du chrétien.

## CHAPITRE III.

LES PREMIERS DISCIPLES.

Cette leçon d'humilité se continue jusqu'au baptême que Jésus vient demander à Jean. Par le baptême de Jésus, dit saint Jean Chrysostome, nos péchés nous seront remis; dans le baptême de Jean, les Juiss promettaient d'expier les leurs. Le baptème de Jésus sera un don, celui de Jean est une œuvre de mortification. C'est pourquoi Jean hésite devant Jésus; et Jésus lui dit : « Faites! » pour se soumettre en tout à la pénitence, comme un pécheur; et c'est là le comble de la justice. Notre Seigneur Jésus-Christ accomplit encore a toute justice » en faisant ce qui sera pour le chrétien la source de toute justice, c'est-à-dire en recevant le baptême, dont nul ne pourra plus contester la nécessité. Et enfin, descendant au milieu des eaux, il les purifie, il en chasse le démon, il les sanctifie par le contact de sa chair sacrée; il leur donne la force de la régénération, le « droit de baptême, » dit saint Bernard; il leur communique ce privilége qu'avait eu le sein de Marie, de ne rien enfanter que de pur. Il fait du baptême ce qu'il fera plus tard de la pâque. Comme il mangera l'agneau pascal, figure et souvenir, et nous donnera sa chair, gage de l'éternelle félicité; de même

il reçoit le baptême juif, cérémonie impuissante, et nous rend le baptême chrétien, vraie source de grâce. En un mot, acceptant la Loi et donnant l'Évangile, il reçoit l'ombre et y ajoute la vérité.

Le Saint-Esprit apparaît sous la forme d'une colombe. Il fallait que Jean le pût voir. Invisible dans la substance de sa divinité, il a pris cette forme, parce que le baptême nous veut simples et doux comme la colombe, nous doit rendre pacifiques comme elle. La colombe est le symbole de la réconciliation, du pardon, de la paix. La colombe revint à l'arche, portant la branche d'olivier qui annonçait que les eaux de la colère étaient retirées et que la vie renaissait sur la terre.

Il convient de placer ici une remarque sur les deux généalogies de Notre-Seigneur, présentées diversement, et non au même endroit du récit, par saint Matthieu et par saint Luc. Leurs divergences et les divers systèmes proposés pour les accorder ne sont pas du sujet de ce livre. Il suffit d'observer que la généalogie donnée par saint Matthieu, qui est proprement celle de saint Joseph, époux de Marie, est également celle de la sainte Vierge, laquelle, d'après la Loi, n'a pu épouser qu'un homme de sa maison; et que la généalogie propre de Marie, donnée par saint Luc, la fait, comme l'autre, descendre de David.

Des circonstances et du lieu de chacune de ces généalogies on tire un enseignement important.

Saint Matthieu, commençant par la généalogie avant de raconter la naissance charnelle, suit l'ordre ordinaire de toute histoire, et descend des ancêtres aux enfants, comme le Verbe est descendu en prenant une chair. Il commence à Abraham, après avoir toutefois nommé David: « Livre de la génération de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » C'est un écho du quatrième chapitre de la Genèse, intitulé: « Livre de la génération d'Adam; » et une opposition de la génération nouvelle, qui vient tout rétablir, à l'ancienne, qui a tout détruit. Le titre signale David et Abraham, parce que l'un et l'autre ont reçu une promesse particulière. Dieu avait dit à Abraham: « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta race; » et à David: « Je ferai asseoir sur ton trône Celui qui naîtra de toi. » De plus, ces deux ancêtres réunissent les trois dignités du Messie: Abraham prêtre et prophète, David prophète et roi.

Saint Luc place la généalogie après le baptême, et, partant de cette régénération, développe une autre succession d'ancêtres. Il remonte des enfants aux pères, en omettant les pécheurs, que saint Matthieu avait nommés : car quiconque renaît en Dieu est fait étranger à ses ancêtres coupables, étant fait fils de Dieu.

Dans les deux généalogies, les noms, par leur signification, prophétisent le Sauveur, en exprimant quelque trait ou de son caractère, ou de sa vie, ou de ses mystères; et plusieurs personnages sont en même temps la figure du Christ: Abraham, père de plusieurs peuples; Isaac, sourire. « Car de même qu'Isaac fut donné à la dernière vieillesse de ses parents pour être leur joie, et moins comme l'enfant de la nature que du bienfait, ainsi le Christ, aux derniers jours, fut donné par une mère pure, pour être la joie de l'univers; l'un naquit d'une

vierge, l'autre d'une stérile arrivée à la vieillesse, tous deux trompant le cours de la nature. Abraham a engendré Isaac comme la foi engendre l'espérance. Jacob, fils d'Isaac, exprime la charité, qui embrasse deux vies différentes, la vie active par l'amour du prochain, la vie contemplative par l'amour de Dieu; il naît d'Abraham et d'Isaac, comme de la foi et de l'espérance naît la charité. » C'est l'interprétation de saint Jean Chrysostome. Un grand nombre d'autres Pères ont médité sur ce caractère prophétique de la généalogie du Christ, et en ont déroulé les magnifiques secrets. « Toutes choses, » dit saint Paul, « arrivaient au peuple juif en figures. » Bossuet ajoute : « Il n'y a page, il n'y a mot dans l'Écriture sainte qui ne soit tout plein de Jésus. »

Saint Matthieu, écrivant pour les Juifs, s'est contenté d'établir que le Christ descend de David et d'Abraham. Saint Luc, écrivant après lui pour tous les peuples, comme devait faire le compagnon et le disciple de l'Apôtre des nations, remonte jusqu'au premier homme. Il passe par Noé, constructeur de l'arche, figure de l'Église; par Hénoch, qui, ayant été soustrait à la mort, prouve que le Christ aurait pu ne pas mourir et s'est donné volontairement à la croix; il arrive à Adam. Ainsi il commence la généalogie au Fils de Dieu et la termine au fils de Dieu, en ce sens qu'Adam fut fait des mains de Dieu. Adam, créé d'abord en figure, naît ensuite en vérité. Jésus-Christ, le Verbe par qui tout a été fait, est véritablement le père d'Adam. C'est le Verbe qui, revêtant l'humanité, élève ses ancêtres charnels jusqu'à Dieu, les fait enfants de Dieu. Par là encore saint

Luc démontre que la coopération de l'homme n'est pour rien dans la génération du Christ. Adam a un père qui le forme sans aucun germe, il n'a point de mère; Jésus, comme homme, a une mère vierge, il n'a point de père.

On doit remarquer une dernière particularité trèsconsidérable. Entre les ancêtres de Jésus, saint Matthieu seul nomme quelques femmes, et toutes celles qu'il nomme sont signalées par une tache infamante : deux idolâtres, Rahab, Chananéenne, et Ruth, Moabite; trois de mauvaise vie : Thamar, incestueuse; cette Rahab, que l'on tient avoir été la courtisane de Jéricho qui reçut chez elle les espions d'Israël et qui les renvoya sains et saufs; Bethsabée, adultère. Et celle-ci n'est pas nommée par son nom, mais par son crime: « celle qui avait été femme d'Urie. » Il y a ici plusieurs grands mystères. Rahab et Ruth, filles de peuples infidèles, devenues filles de Jacob et aïeules du Messie, annoncent que les gentils auront le droit d'entrer dans l'Église. Rahab, épousée par Salmon, fils du chef de la tribu de Juda, malgré son idolâtrie et malgré son ignominie, s'était elle-même séparée des haines de son peuple. Son nom signifie faim, étendue, mouvement impétueux. Elle figure l'Eglise des nations, qui, épousée par le véritable héritier de Juda et lavée de ses souillures, aura soif et faim de la justice, dont elle étendra le règne sur la terre. Dans l'Évangile, nous retrouverons Rahab sous les traits de la Samaritaine, de Madeleine délivrée et purifiée, de Paul, le vase d'élection; et le nom du fils d'Israël qui épouse Rahab, Salmon, signifie: Recois ce vase.

Ruth, celle qui voit et qui se hâte, est une autre figure des âmes appelées, une autre figure de l'Église. Le fils de Salmon et de Rahab, Booz, celui en qui se trouve la force, contracte avec cette douce fille de Moab une alliance que la loi interdit. A cause de ses vertus, il la fait entrer au sein d'un peuple qui devait la rejeter comme étrangère. Ruth la Moabite, c'est la figure de l'hémorroïsse, qui reçoit le nom de fille; c'est la Chananéenne, si persévérante, si triomphante dans la prière; c'est le centenier Corneille, et quiconque, éclairé par la pureté du cœur, abandonne les idoles et se hâte vers Dieu.

Quant aux pécheresses Thamar et Bethsabée, leur présence nous fait comprendre que Celui qui a voulu naître des pécheurs voudra racheter les pécheurs. Sa bonté, qui prend nos fautes et s'assujettit aux injures, ne dédaigne pas l'outrage d'une origine souillée. Et afin, dit saint Ambroise, de nous ôter l'orgueil de la naissance, il nous a montré le bienfait de son incarnation remontant jusqu'à de tels ancêtres et commençant par eux. Toutefois Bethsabée n'est pas nommée par son nom, parce qu'elle ne fut pas seulement adultère, mais coupable de participation à la mort de son mari. Le nom d'Urie, qui remplace le sien, rappelle le plus grand crime de David; et dans ce souvenir il y a deux leçons: la fragilité humaine, la puissance et la beauté du repentir.

Jésus baptisé va au désert. Avant de traiter avec les hommes, il se met face à face, seul à seul avec Dieu, pour s'affermir à ne chercher dans ses relations avec les hommes que le service de Dieu. L'autorité, qu'il vient fonder sur un principe nouveau et grever de devoirs jusqu'alors inconnus, a besoin d'apprendre de Lui cette pratique, soigneusement observée dans son Église. Il sera tenté par le démon, il ne l'ignore pas. Sa force va au-devant du danger que la faiblesse humaine doit fuir; mais il y va aussi pour fournir le modèle de la résistance dans l'inévitable combat. « Si tu veux servir Dieu, » dit la Sagesse, « prépare ton âme à la tentation. »

Il demeure au désert pendant quarante jours. Quarante est le nombre de l'attente, de la pénitence et de la préparation : quarante siècles d'attente du Messie, quarantè années d'expiation entre l'Égypte et la Terre promise, quarante jours de déluge, quarante jours de purification et de mortification pour préparer l'âme aux joies des fêtes de Pâques.

Jésus est au désert avec les bêtes, et il a faim; il y est avec les anges, et reste quarante jours sans manger: traits de l'homme et traits de Dieu. Le démon ne connaît que confusément les secrets divins: le mystère de l'Incarnation lui reste caché. Ne sachant si Jésus est homme ou s'il est Dieu, il hésite; enfin, il s'approche. Contre le nouvel Adam il emploie les moyens qui lui servirent contre le premier, qui lui servent contre tous les hommes; il touche successivement aux trois grandes concupiscences: la satisfaction des sens, l'orgueil, l'ambition. Sous une autre forme, c'est ce qui perdit Ève.

A Ève: Pourquoi ne mangez-vous pas de ce fruit? A Jésus: Commandez que ces pierres se changent en pains. A Ève: Vous serez comme des dieux. A Jésus: Si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous en bas. Il cite l'Écriture et il la cite à faux, en hérétique. Il dit à Ève: Vous connaîtrez le bien et le mal. Il dit à Jésus: Je vous donnerai les royaumes, si, tombant devant moi, vous m'adorez.

Tomber, s'abaisser, voies des gloires humaines; et c'est le roi du néant qui promet de remplir nos mains! Ainsi, remarquait saint Grégoire VII, des princes de la terre, qui ne sont pas assurés d'un jour, osent parler au Vicaire de Jésus-Christ. Ils lui disent: Nous vous donnerons la puissance, l'honneur, tous les biens, si vous reconnaissez notre suprématie, si vous faites de nous votre Dieu; si, tombant à nos pieds, vous nous adorez.

Ce même discours, Satan l'a tenu à Judas, à Mahomet, à Luther, à tant d'autres qui l'ont écouté. C'est ainsi qu'il parle encore et qu'il parlera jusqu'à la fin des temps; et jusqu'à la fin beaucoup l'écouteront, se prosterneront. Les uns, comme Judas, ne recevront qu'un vil salaire, bientôt suivi du désespoir et d'une honte éternelle; les autres, comme Mahomet et Luther, se verront mettre en main le glaive ou la torche, et seront de longs fléaux dans le monde; mais ils n'échapperont point au désespoir de Judas, et la gloire qui leur est faite ne leur restera point. Où en est maintenant l'œuvre de Mahomet? où en est celle de Luther? et eux-mêmes où sont-ils? Même en éloignant l'idée des peines éternelles, que leur reste-t-il des larmes et du sang qu'ils ont fait couler?

Jésus ne montre à Satan ni la faiblesse de l'homme ni la puissance de Dieu. Employant la sagesse victo-

rieuse de l'homme instruit de Dieu et fidèle à Dieu, il lui répond à chaque fois par une brève sentence de l'Écriture, et le renverse comme David tua Goliath, avec une petite pierre ramassée dans le torrent.

Lors de la venue des Mages, les Juiss ont donné euxmêmes un signe de leur réprobation; ils en donnent un second plus décisif après le séjour de Jésus-Christ au désert. Jean-Baptiste, leur ayant déclaré qu'il n'est point le Christ ni Elie, ajoute : « Il y en a un au milieu de vous, que vous ne connaissez point. » Les grands, les riches, les savants, qui ont député vers Jean-Baptiste, reçoivent cette parole et ne s'informent pas davantage, et Jean-Baptiste se tait. Mais le lendemain, n'étant entouré que des siens, qui sont simples et droits, sans aucune question de leur part, il leur montre Jésus: « Voici l'Agneau de Dieu! » Et Jean et André, disciples de Jean-Baptiste, suivent Celui de qui il a été prédit que « les justes l'aimeront. » Ainsi Jésus voulut faire à son précurseur l'honneur de recevoir de lui ses deux premiers disciples.

On a vu plus haut les seules paroles que dit Jésus pour se les attacher: « Venez et voyez. » Voilà tout. Ils restèrent avec lui. L'Évangile marque le moment: « C'était à la dixième heure, » c'est-à-dire vers le soir. Sur le soir de la vie, fussions-nous couverts des ombres du péché et déjà touchés du froid de la mort, ne disons pas qu'il est trop tard; cherchons Jésus: Seigneur, où est-ce que vous demeurez? Et il nous conduira à sa demeure, aux demeures éternelles.

Jésus a voulu attendre le signal de Jean-Baptiste.

Le jour suivant, André lui amène Simon, et Simon fait le premier acte de grande foi : car il n'a pas, comme André et Jean, la parole pleine d'autorité de Jean-Baptiste. Nul personnage de l'Évangile n'a cru si fermement ni sur un fondement ostensiblement moindre. Jésus l'a vu, intuitus eum, jusqu'au fond, et lui dit : « Tu seras Pierre. » Ensuite, Philippe est appelé spontanément, par cette seule parole de maître : « Suis-moi. »

Philippe parle à Nathanaël. Celui-ci est d'un autre caractère: il raille. Philippe, homme simple, peu instruit, ne conteste pas. A quoi bon? Il se contente de dire: « Viens voir. » Et Jésus a doucement pitié du railleur, esprit obscurci mais droit. Il l'attire: « Voilà, » dit-il, « un véritable Israélite, en qui il n'y a nul artifice. » Israël signifie sincère, qui va droit devant Dieu; et ce nom fut substitué à Jacob, qui indique la ruse, parce que de Jacob devait naître Celui qui est la Vérité.

Nathanaël répond : « D'où me connaissez-vous? » Il pensait sans doute que Philippe l'avait dépeint. Jésus se prête à sa faiblesse et lui donne un signe. « Avant que Philippe t'appelât, je t'ai vu sous le figuier. » Nathanaël montre une sincérité qui explique la condescendance du Sauveur. Il ne résiste pas davantage : — «Maître,» dit-il, « vous êtes le roi d'Israël.» Notre-Seigneur lui répond comme il répondra plus tard à la confession de Thomas : « Tu crois, parce que je t'ai vu sous le figuier; tu verras quelque chose de plus grand. » Les paroles qu'il ajoute se rapportent au songe prophétique de Jacob, dont il vient d'évoquer le souvenir, et en même temps elles invitent ses premiers disciples à une

attente plus haute que celle d'un Messie temporel : « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel s'ouvrir au-dessus du Fils de l'homme, et les anges monter et descendre. »

C'est tout, et voilà comment furent attachés les premiers disciples. Point de discours, point de miracles
éclatants, nulle promesse des choses de la terre. Il se
tourne vers André et Jean, il regarde Pierre, il dit à
Philippe: «Suis-moi; » à Nathanaël: «Je t'ai vu. » Tous
demeurent, tous seront fidèles jusqu'à la mort, tous
mourront en témoignage de leur foi et verront le ciel
s'ouvrir. Cette première promesse de Jésus prophétise
le Thabor, l'Ascension et le ravissement du premier
martyr de l'Évangile, ce doux Étienne qui, tombant
lapidé, s'écriera: — « Je vois les cieux ouverts, et le Fils
de l'homme debout à la droite de Dieu. »

Malgré la brièveté de cette esquisse et tant de choses qu'il a fallu omettre, il est difficile de n'y pas reconnaître Dieu. Et cependant à peine l'a-t-on vu. Mais quel autre que Dieu eût pu de la some disposer les temps, s'annoncer par de tels hérauts, leur inspirer un tel langage, remplir ainsi le passé et l'avenir? Tout l'Évangile est dans ce prologue, tout le dogme, toute la morale, tous les combats, toute la gloire, en un mot, toute la divinité. L'homme obéit et souffre, le Dieu commande, la foi est le fondement de tout. En dehors de la personne divine, il n'y aura point de miracle plus grand que la conception et la vie de Jean-Baptiste, ni de sainteté plus parfaite que la sienne et celle de Marie et de Joseph, ni d'humilité plus profonde que la nais-

sance à la crèche et la vie à Nazareth, ni de travail plus dur que les quarante jours au désert. Le Thabor ne sera pas plus lumineux que la nuit de Bethléem et la glorification sur le bord du Jourdain; la Sagesse incréée ne se manifestera pas par des actions plus victorieuses et des paroles plus profondes; la prophétie, cette prise de possession des temps futurs, ne révélera pas davantage le maître et le possesseur de l'éternité. Le Roi est au milieu de sa cour, le conquérant est à la tête de son armée. Il marche précédé de ses prophètes sur la terre et dans les cieux; il porte sa couronne de martyrs; il est entouré de son cortége de vierges et de saints, représentant toutes les conditions, tous les âges, tous les caractères de la vie chrétienne et religieuse. Quels personnages que Marie, Joseph et Jean-Baptiste, Zacharie et Elisabeth, Siméon et Anne! Son peuple est déjà formé : les Bergers et les Mages, les simples à qui la simplicité donne la science, les savants à qui la science a rendu la simplicité; et il a montré par quelles armes il saura conquérir les autres. Il a élu ses principaux capitaines: Jean est choisi, Pierre est nommé. Enfin il a déjà combattu: il a déjoué par un songe la politique tortueuse d'Hérode; il a renversé d'une parole le puissant des ténèbres, sur qui un jour il fermera l'éternel abîme, en même temps qu'il appellera aux clartés éternelles la multitude heureuse des croyants. Et les chants de victoire retentissent pour toujours : Gloria ! pax! célébrant Celui qui est pour toujours le Roi de gloire et le Prince de la paix.

## LA VIE

DE

# NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST

LIVRE II. L'ANNÉE DOUCE.

#### CHAPITRE I.

LES NOCES DE CANA, - LA PÈCHE MIRACULEUSE.

Trois jours après la promesse faite à Nathanaël, commence cette vie d'enseignement public dont la fécondité demeure inexplicable à qui n'y reconnaît pas la divinité.

La première scène est à Cana, petite ville de Galilée, dans une maison où se célébraient des noces. La sainte Vierge y assistait sans doute comme parente, et probablement présidait le festin. Jésus y vint, accompagné des premiers disciples. A la prière de Marie, il fit un miracle dont on verra tout à l'heure le sens profond; mais sa présence aux noces renferme un autre enseignement, qu'il faut d'abord connaître. Il vient renouveler l'homme. Comme il est entré dans le fleuve de la pénitence pour sanctifier l'eau, qui sera la matière du sacrement de la régénération spirituelle, il traverse cette fête des noces et la glorifie par un miracle pour honorer à jamais le mariage, sacrement futur qui purifiera la source de la vie.

Le mariage était alors, même chez les Juifs, le plus méprisé des contrats. L'historien Josèphe, homme grave et sage, nous apprend qu'il avait divorcé trois fois. Le divorce et le célibat exténuaient la société romaine. Auguste y cherchait remède : il commandait des lois à son sénat et des vers à ses poëtes; mais la loi qui obligeait au mariage portait le nom de deux consuls célibataires, et il n'y avait pas de célibataire plus déterminé qu'Horace, qui faisait les meilleurs vers. L'empereur rencontrait presque la même difficulté à trouver une jeune fille qui acceptât d'être vestale, une matrone qui ne divorçât point et un riche qui voulût se marier. Jésus-Christ donnera au mariage la double majesté du sacrement et de l'indissolubilité; contre les ennemis de toute sorte qui voudront le replonger dans son ancien avilissement, il lui fait un rempart éternel de sa présence, afin qu'au moins parmi les fidèles l'indissolubilité conjugale puisse prévaloir sur toute corruption des doctrines, des mœurs et des lois. C'est donc le mariage, c'est-à-dire la famille chrétienne, qu'il commence de fonder. A la base il pose son souvenir, d'une parole il achèvera l'édifice, et l'œuvre immense sera consommée.

Remarquons une fois pour toutes que beaucoup de paroles et d'actions de Jésus ne furent pas immédiatement comprises, même des disciples et des apôtres. Ils avaient les miracles et ils auront le Saint-Esprit; ces choses sont dites et ces actions sont faites pour le monde futur, pour nous qui devions les entendre dans la suite des âges, tantôt par les fruits qu'elles ont portés, tantôt par les interprétations de l'Église. C'est le perpétuel miracle qui réjouit nos cœurs, nos esprits et nos yeux; il réjouira jusqu'à la fin toute la postérité du Christ. La manne tombait du ciel toujours la même, et cependant toujours variée suivant les goûts de ceux qui la mangeaient; l'Évangile donne sa moisson de vérité, toujours la même et toujours nouvelle, suivant les besoins du monde au temps où elle éclôt. Les clartés antérieures demeurent dans le trésor de la foi; les nouvelles clartés apportent les réponses faites d'avance à des objections non encore élevées, mais que l'Esprit-Saint a prévues. Ainsi l'Évangile, en qui toutes les prophéties anciennes reçoivent leur accomplissement, est lui-même une prophétie permanente.

Le miracle de Cana fut un de ces actes prophétiques par lesquels Jésus-Christ, en se manifestant, voulut encore se prédire et prédire son Église.

Pendant le festin, le vin étant venu à manquer, Marie, cédant au mouvement naturel de sa bonté et et sans doute aussi à l'impulsion divine, se tourna vers Jésus et lui adressa cette parole, ou plutôt cette prière mystérieuse : « Ils n'ont plus de vin. » Jésus parut refuser ce que sa mère demandait. Il lui dit : « Femme,

qu'y a-t-il entre vous et moi? Mon heure n'est pas encore venue.» Mais Marie dit aux serviteurs : « Ce qu'il vous dira, faites-le.»

Il y avait là six amphores de pierre, qui servaient aux purifications. Jésus ordonna aux serviteurs de les remplir d'eau; et, lorsqu'ils les eurent remplies jusqu'au bord, il leur dit : « Puisez maintenant. » Les six urnes, qui contenaient chacune deux ou trois mesures, se trouvèrent pleines d'un vin dont la saveur excellente surprit tous les convives. L'évangéliste saint Jean, témoin oculaire, ajoute : « Ce fut ainsi que Jésus fit dans Cana de Galilée le premier de ses miracles, et ses disciples crurent en lui. »

L'augmentation de la foi dans les disciples était la raison immédiate du miracle, et une raison suffisante, puisque de leur foi dépendait leur salut, comme le nôtre. Mais Jésus ne fait rien qui se borne à la circonstance : dans ce que l'on vient d'entendre, rien n'est sans mystère et sans enseignement. Sa réponse à la sainte Vierge est une nouvelle déclaration qu'il fait de sa divinité; elle était opportune au début de sa carrière publique.

En lui disant que les convives n'ont plus de vin, Marie, comme la suite le prouve, lui demande un miracle. C'est donc à la nature divine qu'elle s'adresse, et c'est la nature divine qui lui répond : « Femme, qu'y at-il de commun entre vous et moi? » Car, encore que Marie soit la mère de l'Homme-Dieu et, par suite de l'indissolubilité des deux natures, la mère de Dieu, néanmoins elle n'est pas la mère de la divinité, et il n'y

a rien de commun entre elle et le Dieu dont l'heure n'est pas encore venue. Plusieurs, faute de réflexion, s'étonnent de ce qu'ils appellent la dureté de ce langage. Jésus devait plutôt des lumières au monde que de vaines caresses à sa mère. Mais qui leur persuade qu'en lui exprimant ses pensées souveraines il ait manqué de douceur et de respect?

Marie ne témoigne aucun étonnement, ni aucune inquiétude de n'être point exaucée. Elle avertit les serviteurs de faire ce que Jésus leur dira. Elle connaît la puissance de sa prière. Et en effet, Jésus s'y soumet aussitôt, accomplissant le miracle qu'elle a désiré. Il commente ainsi lui-même par avance, dans le premier acte public de sa mission, cette profonde parole qu'il dira du haut de la croix, quand sa mission sera terminée: « Homme, voilà ta mère; » voilà celle qui me priera incessamment pour toi et à qui j'obéirai toujours, jusqu'à changer l'ordre de la nature et le cours des choses.

Par un complet changement de substance, l'eau devient un vin exquis. Ce miracle est l'effet de la simple volonté de Dieu, de sa parole intérieure, non articulée. La parole de l'homme signifie seulement; celle de Dieu opère en même temps qu'elle signifie, elle crée ce qu'elle dit. La terre n'était point, le ciel n'était point, la mer n'était point. Dieu parle : ces choses sont faites, elles existent. La même parole qui a fait ce qui n'était point, fait que ce qui est demeure, ou tombe, ou se transforme; elle peut faire que, sans tomber ni se transformer, il soit changé. Suivant la volonté de Dieu,

toute matière et toute partie de la matière peut ou retomber au néant, ou descendre à un degré quelconque d'inconsistance, ou s'élever au degré de consistance qu'il veut lui donner. Il la suspend, il la pénètre, il en change les qualités: bref, il en fait ce qu'il veut qu'elle soit, et elle est ce qu'il lui commande d'être. Dieu a cette coutume, dit saint Ambroise, d'agir par changement de substance, quand il veut montrer qu'il est l'auteur de la nature : la baguette est changée en serpent, le rameau desséché refleurit, l'eau des fleuves devient du sang, les flots divisés stationnent en murailles liquides, le fer nage à la surface des fontaines, la poignée de farine et la goutte d'huile ne peuvent tarir, les eaux amères sont potables. L'Écriture est pleine de semblables merveilles, pour que nous connaissions que tout est de la main de Dieu et que tout lui obéit.

En renouvelant à Cana cette marque de sa souveraineté, il opère d'une façon plus soudaine ce qu'il fait d'ailleurs tous les jours aussi merveilleusement, sans que nous y prenions garde. Tous les jours l'eau du ciel, distillée dans les entrailles de la terre, sucée par les racines de la vigne et distillée une seconde fois dans cet alambic aux rayons du soleil, vient gonfler le raisin. La transmutation instantanée n'est pas plus difficile ni plus mystérieuse que l'autre. Celui qui de rien a créé les substances et l'outil par lequel elles se transforment, peut les transformer sans employer l'outil.

En même temps, ce changement que Jésus fait dans la nature de l'eau est la prophétie et la figure de celui qu'il vient accomplir dans la nature humaine. Les six

urnes destinées à l'eau des purifications, ce sont les six périodes entre lesquelles on divise le temps qui a pré-cédé la venue du Messie, d'Adam à Noé, de Noé à Abraham, d'Abraham à Moïse, de Moïse à David, de David à la captivité, et de la captivité à Jésus-Christ. Ces six périodes ont contenu la révélation du futur Messie, exprimée par l'eau dans le langage de l'Écriture; et sans cette révélation nécessaire à la purification des Juifs, les temps antérieurs seraient demeurés stériles et vides. Le Christ y était donc contenu mais caché, comme d'une certaine manière l'eau contient le vin, sans que l'on puisse l'y découvrir. Par l'ordre de Jésus, les six vases sont remplis jusqu'au bord, parce que les prophéties ont reçu en lui leur accomplissement. Ainsi le changement de l'eau en vin représente tous les mystères de la Rédemption; les prophètes les ont annoncés, le Christ en apporte la réalité.

Les Juifs ont eu cette eau, et elle n'a été pour eux que de l'eau, que l'instrument d'une purification matérielle incomplète ou même tout à fait vaine, semblable aux ablutions répétées des pharisiens. Ils lavaient leurs mains, et faisaient des œuvres stériles ou impures; ils buvaient, et leurs cœurs ne recevaient ni chaleur, ni force, ni joie. Les livres des prophètes, dit saint Augustin, sont insipides et fastidieux si on ne les entend pas; et, pour les entendre, il faut y découvrir Jésus-Christ. Parce que les Juifs n'y découvrent pas Jésus-Christ, ils les lisent sans les comprendre, et ne les interprètent que pour les défigurer; parce que Jésus-Christ nous y apparaît, ils enivrent nos âmes. Mainte-

nant nous comprenons la miséricorde du cœur de Marie, quand elle dit à son fils : « Ils n'ont plus de vin. » C'est-à-dire : Seigneur, la force leur manque, la joie leur manque, la lumière leur manque : ayez pitié d'eux, avancez votre jour, donnez-leur le vin de la vérité.

Et Jésus, en changeant l'eau en vin après qu'il a entendu cette prière, promet qu'il va remplacer le sens littéral par le sens spirituel, la lettre qui tue par l'esprit qui vivisie, la figure par la réalité. Il changera l'eau en vin quand il donnera à ses disciples la vraie intelligence de l'Écriture, les enivrant de Dieu avec ce qui les laissait auparavant indifférents et froids. « Puisez maintenant. » Ce vin miraculeux procurera une autre transformation, un autre miracle : par lui les impudiques seront chastes, les orgueilleux deviendront humbles et doux, ceux qui tremblent devant le monde seront remplis de courage pour confesser Dieu. Car il arrivera une plus grande merveille, et le vin de Cana n'est encore que la figure du vrai breuvage. Écartons ce dernier voile : nous voyons apparaître le mystère des mystères, l'Eucharistie. Le premier acte de la vie publique de Jésus est donc la prophétie de ce qui fait l'objet même de sa mission; il prépare la foi au sacrement qui en sera le couronnement et le miracle incompréhensible et immortel. Il a voulu par là, dit un Père, nous donner une marque anticipée du pouvoir par lequel il devait plus tard, dans l'institution de l'Eucharistie, changer le vin en son sang, puisque, en effet, le vin qui est consacré est un vrai sang, comme l'eau changée à Cana fut aussitôt réellement du vin.

Il est écrit de ce vin du calice qu'il fait « germer les vierges, » parce que sa vertu, éteignant toute flamme terrestre, allume dans les âmes l'ardeur immortelle du souverain amour. Quoique le vin de Cana n'en fût que la figure, Jésus ne laissa pas d'y attacher sa grâce. Nonseulement ceux à qui il l'avait donné crurent en lui, mais d'après la Tradition plusieurs le suivirent. L'époux devint l'apôtre saint Simon; l'épouse demeura près de la sainte Vierge. La présence à leurs noces de Jésus et de Marie avait glorifié l'affection dans laquelle ils s'étaient unis; la grâce de la chasteté virginale récompensa ces cœurs purs : ils s'aimèrent de l'amour plus saint qui, sacrifiant tout à Dieu, reçoit de Lui en retour un charme éternellement durable et sacré.

Telles furent les œuvres de ce grand jour de Cana, le premier jour de la manifestation du Seigneur. Elles représentent ce que Jésus-Christ est venu faire en ce monde : foi des disciples, commencement de l'Église, intervention de Marie, communion des saints; meilleur vin pour la fin du repas, doctrine parfaite pour le dernier âge du monde, inauguré maintenant ; eau changée en vin, Loi changée en l'Évangile, figure en vérité, lettre en esprit, terreur en amour. Ainsi Bossuet résume l'enseignement des Pères. Par cet exposé, l'on voit combien Jésus demeure caché jusque dans l'Évangile à qui le prétend trouver sans les lumières de l'Église; et l'on peut juger du respect qu'ont pour eux-mêmes les « historiens» qui se contentent de dire, à propos de Cana, que Jésus se plaisait au mouvement des fètes privées, et qu'un de ses miracles fut fait pour égayer une noce de petite ville.

De Cana Jésus se rendit à Capharnaum, où il prêcha la pénitence. Capharnaüm, dont le nom signifie village de la consolation, village abondant en fruits, était une bourgade opulente, très-peuplée et animée, située sur les confins de Zabulon et de Nephtali, à l'endroit où le Jourdain se jette dans le lac de Génésareth. Cette partie de la Galilée était appelée Galilée des gentils, à cause des païens que les Galiléens laissaient habiter parmi eux; ce qui les avait entraînés à une décadence spirituelle si marquée, que les Juiss les réputaient impurs. Isaïe avait dit : « Terre de Zabulon et de Nephtali, qui confines à la mer, pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations! Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière ; la lumière s'est levée sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. » Jésus était cette lumière, et il vint dans cette ombre. Il leur disait: « Le temps est accompli; le royaume de Dieu approche : faites pénitence et croyez à l'Évangile. »

Une œuvre plus importante même que cette parole allait signaler son premier séjour chez les Capharnaïtes. Sa présence aux noces et la première manifestation publique de sa puissance ont honoré le mariage, source du genre humain; un second miracle va être fait pour constater l'établissement de l'Église et signifier sa mission.

Jésus passait sur le bord de la mer. Il vit Simon et André qui jetaient le filet : car ils étaient pêcheurs, et, après la première entrevue racontée plus haut, ils avaient repris leur profession, dont ils vivaient. Il leur

dit: « Suivez-moi. » De là, s'étant un peu avancé, il vit dans une barque Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, pêcheurs aussi, travaillant à leurs filets; et il les appela également. En ce moment, le peuple accouru pour l'entendre se pressait autour de lui. Il monta dans l'une des deux barques, qui était celle de Simon-Pierre; et, ayant prié Simon-Pierre d'éloigner un peu du rivage, il s'assit et enseigna. Lorsque son discours fut achevé, il dit à Simon-Pierre: « Conduis-nous en pleine eau, et jette le filet. » - « Maître, » répondit Simon, « toute la nuit nous avons fatigué pour ne rien prendre; mais, sur votre parole, je jetterai le filet. » Et à ce coup ils prirent tant de poissons, que le filet menaça de rompre. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de les venir aider; et les deux barques se trouvèrent tellement remplies, que peu s'en fallait qu'elles ne coulassent à fond. Alors Simon-Pierre, se jetant aux pieds de Jésus, lui dit : « Seigneur, éloignez-vous de moi, parce que je suis un pécheur. » Lui et ses compagnons étaient épouvantés de ce miracle. Jésus dit à Simon : « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et aussitôt, ayant amené les barques au bord, ils quittèrent tout et le suivirent.

L'Eglise est fondée et prophétisée.

Ces apôtres premiers choisis sont gens de labeur, vivant du travail de leurs mains et non pas des fruits de l'iniquité; c'est ce qui les rend dignes de leur vocation. Ils sont simples et sans lettres : la science leur sera donnée plus tard, mais il faut d'abord que la foi des croyants soit l'effet de la puissance divine et non de

l'éloquence humaine. Ils sont appelés, ils obéissent aussitôt; les enfants de Zébédée laissent leur père : rien ne doit empêcher de suivre le Christ. Il y a deux barques : celle où Jésus monte pour enseigner est celle de Pierre; là se disent les paroles qui enfantent la foi. De cette barque Jésus enseigne la foule, de cette barque il instruira les nations. Il prie Pierre d'éloigner un peu du rivage : il faut prêcher aux peuples avec mesure, ne pas les attacher aux choses terrestres, ne les pas pousser trop vers les régions du mystère; il faut condescendre à l'infirmité de tous, pour attirer à la paix l'homme nageant dans les choses mobiles et amères de cette vie.

Ensuite Jésus dit: En pleine mer! Cela est dit à Pierre, car il doit visiter tous les rivages, et il n'a rien à craindre ni de la profondeur des controverses ni de la furie des ouragans. Dans l'ancienne Écriture, la nacelle de Pierre est figurée par l'arche, qui monte davantage à mesure que les eaux multiplient et sont plus secouées du vent: Multiplicatæ sunt aquæ, et elevaverunt arcam in sublime. « En pleine mer, et jette tes filets! » Pierre a fatigué toute la nuit et n'a rien pris: ainsi ont travaillé les prophètes dans l'obscurité de l'ancienne Loi. Mais Pierre ne refuse pas le travail: sur la parole du Maître, il jette le filet de l'Évangile, l'ample et doux réseau formé de lumière et de charité, qui ne blesse point ceux qu'il prend, et qui, de l'abîme où ils étaient agités, les fait monter vers le ciel.

Le grand jour de la grâce est arrivé, le filet se remplit jusqu'à rompre: ainsi ceux qui, sur la parole du Maître, jetteront le filet de la doctrine, assembleront la multitude des nations.

Pierre s'effraye humblement du miracle et ne s'en attribue rien. Il se souvient seulement qu'il est un homme fragile. Jésus le rassure : « Ne crains pas ; désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Cette parole est aussi adressée aux autres, mais spécialement à Pierre : c'est lui qui dirige la pêche, qui jette le grand filet, qui appelle afin qu'on vienne l'aider. Tu seras pêcheur d'hommes! D'autres promesses aussi magnifiques lui seront faites et seront aussi magnifiquement accomplies. Saint Ambroise traduit : Tu vivifieras les hommes!

Et, conduisant à terre leurs barques, les pêcheurs quittent tout pour suivre Jésus : figure de la fin des temps, où ceux qui se seront attachés à Jésus-Christ quitteront pour toujours la mer de ce monde.

Un peuple nombreux voyait ces réalités, recevait ces symboles et ces promesses. Il y avait sur le lac des centaines de bateaux constamment actifs; la pêche évangélique se faisait en plein jour. On a remarqué (1) que la contrée de l'Évangile, par ses habitants et par la configuration du sol, était tout entière symbolique. Près de la mer Morte, le Jourdain n'avance qu'en se repliant, comme s'il craignait le lit du lac sulfureux. L'instinct des poissons les avertit de remonter, car ceux que le courant a portés dans l'abîme meurent aussitôt. C'est pourquoi cet endroit était fréquenté des pêcheurs. Simon, André, Jean et son frère y allaient jeter leurs

<sup>(1)</sup> SEPP, Vie de Notre Seigneur Jesus-Christ.

filets. Image de ce qui leur arrivera lorsqu'ils seront pêcheurs d'hommes : à l'extrémité du fleuve de la vie, ils prendront pour le royaume de Dieu ceux qu'épouvante et fait reculer la proximité du gouffre éternel. Jérémie avait dit : « Un jour viendra que j'enverrai plusieurs pêcheurs, et ils pêcheront les hommes. »

Par le quadrige de pêcheurs, dit saint Jérôme, nous sommes emportés vers les cieux comme Élie. Ils sont les quatre angles de la première église édifiée, les quatre lettres hébraïques du Nom divin. Leur exemple nous ordonne d'obéir à l'appel de Dieu, d'oublier la foule des vices, de quitter la barque de notre première vie, et les délices de la maison paternelle, et ce tissu des sollicitudes du monde, ce filet des araignées où, pris comme des moucherons, nous pendons sur le rien.

#### CHAPITRE II.

NICODÈME, - LA SAMARITAINE.

Après quelques jours passés à Capharnaum, Jésus vint à Jérusalem. Il y fit d'autres miracles et célébra la Pâque.

La coutume et la connivence des prêtres avaient laissé des marchands s'établir sous les portiques du temple. Il les chassa une première fois, disant : « Vous faites de la maison de mon Père une caverne de voleurs.» Plus tard on se souvint qu'il est écrit : « Le zèle de votre maison me dévore. » Les marchands ne lui résistèrent point, quoique sa main ne fût armée que d'un fouet de petites cordes, et ils n'invoquèrent point les prêtres qui avaient toléré leur trafic : sans doute qu'il les intimida par la majesté irritée de son visage. Cependant quelques-uns d'entre les docteurs lui demandèrent de quel droit il agissait de la sorte, le sommant de faire un miracle pour prouver sa mission. Il leur répondit : « Détruisez ce temple, et je le rebâtirai dans trois jours. » Eux l'entendirent du temple, d'où il venait de chasser les marchands, temple dont il prophétisera bientôt la ruine et qui ne sera jamais rétabli; mais il leur parlait du temple de son corps, où habitait la plénitude de la divinité, et du miracle de sa résurrection trois jours après qu'on l'aura fait mourir: car le Messie

était le temple vivant de Dieu, et les Juiss eux-mêmes le disaient. Dans la suite, plusieurs crurent que le Messie était né pendant que les Romains détruisaient le temple. D'après saint Marc, Jésus prononça ces paroles le jour où chacun devait acheter l'agneau pascal; et suivant le calcul de quelques historiens, le même jour, trois ans après, il ressuscita d'entre les morts.

Les réponses quasi énigmatiques, les refus lui sont ordinaires lorsqu'il est interrogé ou sollicité par l'incrédulité, la vaine curiosité et l'orgueil. Aux simples de cœur il parle clairement, il leur accorde les grâces qu'ils demandent. Quelle que soit la parole qui sort des lèvres, il saisit la parole intérieure ; ceux mêmes qui se taisent l'entendent répondre à leurs pensées. Il connaît à fond tous les hommes : il règle miséricordieusement son discours à la mesure de leur intelligence et de leur foi, ne leur donnant que ce qu'ils peuvent actuellement porter. Beaucoup venaient à lui qui n'étaient encore qu'étonnés de ses miracles. Il les retenait plus ou moins ou les écartait. Il en appelait qui ne s'offraient point. Le publicain Lévi était assis à son bureau de finances. Jésus passe et lui dit : « Suis-moi. » Le publicain se lève aussitôt, laisse son bureau comme Pierre et Jean ont laissé leurs filets, et devient l'apôtre Matthieu. Quelque temps après, un docteur se présente et dit : «Maître, je vous suivrai en quelque lieu que vous alliez. » Jésus voit le cœur de ce savant; il lui répond : « Les renards ont leurs tanières et les oiseaux leurs nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Le savant se retire. Il ne voulait que s'avancer dans la

science; le labeur de l'Évangile, rude et désintéressé, n'était pas ce qu'il lui fallait : type de ces larrons qui se proposent de traverser l'Église pour lui dérober des connaissances dont ils n'useront qu'à leur profit! Un autre, étant au contraire appelé, demanda un délai jusqu'à ce qu'il ait fermé les yeux de son père. Jésus lui répond : « Laissez les morts ensevelir les morts. » Venez à la besogne des vivants; apprenez que le premier devoir envers les hommes est de prêcher l'Évangile, et que votre père lui-même a d'abord besoin que vous quittiez tout pour obéir à la voix de Dieu. Réponse éternelle aux objections de la fausse charité. Jésus n'impose point un fardeau qu'il refuse de prendre : il ne restera pas pour fermer les yeux de sa mère.

A Jérusalem, parmi ceux qui vinrent dès le commencement, il y eut un sénateur nommé Nicodème. Il vint la nuit, avec un cœur droit mais craintif: il avait peur des Juifs, redoutant peut-être en même temps leur colère déjà déclarée et leurs railleries. On le retrouvera plus courageux au Calvaire. Jésus lui déclara implicitement sa divinité. Dans le discours qu'il lui tint, il découvre tout le plan du christianisme. Il y marque sa mort sur la croix et prononce cette parole, qui est la raison adorable de l'Incarnation : « C'est ainsi que Dieu a aimé le monde, jusqu'à lui donner son Fils unique. » Il dévoile ensuite la raison de l'incrédulité : « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière; mais celui-là vient à la lumière qui est conduit par la vérité. » C'est le juge qui s'annonce pour le dernier jour.

Ayant ainsi accueilli avec bonté le Juif timide, il va lui-même trouver les Samaritains.

Les Samaritains étaient le reste des colonies formées de divers peuples qu'avaient établies les Assyriens. Ils se prétendaient de la race d'Abraham et recevaient les livres de Moïse, mais en y mêlant beaucoup de leur ancienne idolâtrie. Les Juifs les traitaient d'étrangers, et une haine réciproque les divisait. La Synagogue défendait toute relation avec ces schismatiques, sauf pour acheter et vendre. Jésus va vers eux. Il se met audessus des inimitiés nationales et politiques, comme il se mettra bientôt au-dessus des prescriptions pharisaïques touchant le sabbat. Nous avons ici la première mission à l'extérieur.

Traversant donc le territoire de Samarie pour regagner la Galilée, et se trouvant aux portes d'une ville appelée Sichem, Jésus s'arrêta, sentant la fatigue du chemin. Le chemin, dit saint Augustin, c'était la chair qu'il avait prise pour venir à l'humanité; et cette fatigue qu'il voulait éprouver nous fait comprendre le labeur de son apostolat. Ses disciples entrèrent dans la ville pour acheter de quoi manger: car il dédaignait les aises de la vie jusqu'à n'emporter habituellement aucune provision. Une fois il est parlé d'un pain qu'on avait pour toute la troupe, et que les disciples oublièrent.

Or Sichem n'était pas un lieu sans souvenirs. Abraham, revenant de la Mésopotamie, y avait élevé un autel, et Dieu lui fit connaître que ce lieu lui appar-

tiendrait. C'était là que Siméon et Lévi, fils de Jacob, avaient tué un grand nombre d'Amorrhéens pour venger l'outrage fait à leur sœur Dina. Jacob, y ayant acheté une terre pour un troupeau de cent moutons, l'avait donnée en héritage à Joseph, et il y avait creusé un puits, que l'on appelait encore le puits de Jacob. Ainsi, sur ce sol étranger, Jésus, Fils de Dieu et fils des patriarches, était doublement chez lui. Il y venait révéler le vrai Dieu, apporter le pardon au lieu de la vengeance, ouvrir la fontaine des véritables eaux vives qui rejaillissent jusqu'à la vie éternelle.

Pendant que Jésus, resté seul, se reposait assis sur la margelle du puits de Jacob, une femme vint de Sichem pour puiser de l'eau. Cette femme était de mauvaises mœurs et de mauvais renom : c'est l'Église non encore purifiée, mais qui va l'être. La femme vient du milieu des étrangers : l'Église viendra du milieu des nations. Il est dit que Jésus s'était arrêté à la sixième heure, à midi; le soleil matériel parvenu à son plus haut point allait décroître : le soleil prophétisé par Zacharie, le véritable Orient, se lève pour éclairer ceux qui sont assis à l'ombre de la mort, et il vient diriger leurs pieds dans la voie de la paix. La sixième heure sera encore l'heure du sacrifice, lorsque, sanglant et brisé, le Sauveur se reposera de ses fatigues en se couchant sur la croix, et alors de ses plaies vives jailliront les sources du salut.

Jésus dit à la Samaritaine: « Donne-moi à boire. » Sur le Calvaire, il dira: « J'ai soif. » C'est la même soif qu'il exprime ici; mais l'étrangère ne le pouvait savoir. Elle répondit avec un accent de raillerie, ordinaire à ses pareilles : « Comment ! vous Juif, vous me demandez à boire, à moi Samaritaine? » car les Juifs refusaient même de se servir des vases des Samaritains.

Jésus reprit doucement: « Si tu savais quel est le don de Dieu, et qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire, toi-même peut-être lui en aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. »

La Samaritaine, raillant encore, mais étonnée et plus respectueuse, lui dit : « Seigneur, vous n'avez pas de quoi puiser, et le puits est profond. D'où avez-vous donc de l'eau vive? Êtes-vous plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits? » Elle ne connaît pas d'autre eau vive que celle qui étanche la soif charnelle; et, quoique sous une impression de respect, elle traite légèrement l'étranger qui parle de lui donner de l'eau, tandis que c'est elle qui a de quoi puiser. Ainsi parlera longtemps l'orgueil rationaliste.

Jésus lui répondit : « Quiconque boira de cette eau aura encore soif; mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, parce que l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine qui rejaillira jusqu'à la vie éternelle. » L'eau du puits, c'est la volupté, qui habite des profondeurs ténébreuses. Celui qui parvient à la volupté de ce monde, celui qui boit de cette eau aura encore soif. L'eau vive de Jésus, c'est le Saint-Esprit; il remplit tous les désirs de l'âme, et il élève l'homme à la vie éternelle, étant le principe de la résurrection. Celui qui a une fontaine au dedans de lui-même n'a jamais soif.

La Samaritaine ne comprenait pas encore. Toujours préoccupée de la soif charnelle, mais de plus en plus respectueuse, elle dit à Jésus : « Seigneur, donnez-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Elle habitait le pays où Élie, le grand prophète, avait, entre autres prodiges, vécu quarante jours sans boire et sans manger. Se souvenant de son histoire elle crut que celui qui lui parlait pouvait lui donner le secret d'Élie. Jésus voulait lui faire un don plus précieux. Il lui dit : « Va appeler ton mari et reviens. »

Pour la première fois peut-être de sa vie, comme on peut le conjecturer d'après ce qui va être révélé, cette femme craignit en même temps de mentir et d'être sincère. Elle dit : « Je n'ai point de mari. » Jésus reprit : « Tu as raison de dire : Je n'ai point de mari ; car tu en as eu cinq, et celui avec qui tu es maintenant n'est point ton mari. » Renvoyée successivement par cinq époux, la pécheresse vivait dans le désordre avec un adultère. Au sens mystique, un Père voit ici les cinq sens, la domination de la chair qui pèse sur tout homme avant qu'il puisse se servir de sa raison. L'erreur suit la passion des sens ; elle n'est point le mari, le guide légitime, mais l'amant adultère. Écartez votre erreur, éloignez cet adultère qui vous corrompt, et appelez votre intelligence pour comprendre la vérité.

La Samaritaine fit ce noble effort. Elle s'inclina devant la lumière qui lui apparaissait et avoua son péché. « Seigneur, » dit-elle, « je vois bien que vous êtes un prophète. » Et sur-le-champ, laissant toute question d'intérêt temporel, elle demanda plus de lumière, en proposant clairement le point de doctrine qui divisait les Samaritains et les Juifs. A travers ses fautes, cette femme n'avait point dédaigné de penser quelquefois aux choses du salut; le Fils de Dieu le savait. Elle lui dit donc : « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites (vous les Juifs) que Jérusalem est le lieu où il faut que l'on adore. »

Jésus, sans lui répondre directement sur ce point, qui désormais n'aurait plus d'importance pour les Samaritains ni pour les Juifs, l'éleva plus haut qu'elle ne pensait à monter. « Femme, » lui dit-il, « crois-moi, le temps va venir que vous n'adorerez plus le Père ni sur cette montagne ni dans Jérusalem » (car les sacrifices des Samaritains, comme ceux des Juifs, seront abolis). « Pour vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas; et nous, nous adorons ce que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité: car ce sont là les adorateurs que le Père désire. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. »

Cette parole renverse à la fois les figures des Juiss et les idoles des Samaritains. Les uns et les autres négligeaient l'âme, cherchant de toute manière à purisier le corps. Jésus-Christ déclare que Dieu, qui est esprit, est honoré par la pureté de ce qu'il y a en nous d'incorporel, la pureté de l'intelligence, qu'il appelle l'esprit. L'Église adore en esprit, parce qu'elle offre une victime spirituelle; elle adore en vérité, parce que son sacrifice

n'est pas purement figuratif, mais donne la vérité des sacrifices de l'ancienne Loi et de ce que ses propres signes représentent.

La Samaritaine dit à Jésus : « Je sais que le Messie, que l'on appelle le Christ, doit venir ; lorsqu'il sera venu, il nous instruira de toutes choses. » Il suffisait aux Samaritains des cinq livres de Moïse pour attendre le Messie : tant son avénement y est déjà prédit, tant le Christ est l'objet de toute l'ancienne Écriture.

Et Jésus répondit : « Ce Messie que vous attendez, il te parle en ce moment : c'est moi. » Le Fils de Dieu se révèle au cœur simple qui lui a confessé sa misère. Les Juifs n'obtiendront qu'en présence de la croix cette parole nette, qu'ils lui demandent non pour le croire, mais pour le nier et l'insulter.

En ce moment les disciples revinrent. Ils furent étonnés de voir que leur maître s'entretenait avec cette femme étrangère : car c'était à leurs yeux une sorte de transgression de la Loi, et sans doute aussi une condescendance fort éloignée de la fierté juive. Néanmoins ils ne le questionnèrent point. Ils avaient appris, dit un Père, à garder leur rang de disciples : ils le respectaient et le craignaient.

De son côté, la Samaritaine, laissant le vase qu'elle avait apporté, était retournée à la ville et publiait ce qu'elle avait vu. Elle disait à tout le monde : « Venez, et voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai jamais fait: ne serait-ce point le Christ? » Exemple admirable du travail de Dieu dans les cœurs! La conversion de la pécheresse est pour ainsi dire instantanée, et cependant

tous les degrés en sont marqués parfaitement : elle passe d'une indifférence moqueuse au respect, du respect au désir des biens qui lui sont promis et qu'elle ignore; elle reconnaît Jésus pour prophète, et en même temps elle avoue qu'elle a prévariqué; elle s'instruit, elle est docile; aussitôt qu'elle possède la lumière, elle s'emploie à la divulguer. Laissant là son urne, comme les pêcheurs laissèrent leurs filets, elle remplit le rôle d'évangéliste, publiant à l'honneur de Celui qui l'a éclairée les paroles qui l'ont humiliée elle-même. Elle ne rougit point de révéler cette preuve : l'âme une fois allumée au feu divin ne regarde à rien de ce qui est sur la terre, ni à la gloire ni à la honte; elle n'appartient, dit saint Jean Chrysostome, qu'à la flamme qui la vivifie. Elle laisse son urne, ajoute saint Augustin: l'urne, c'est l'amour de ce monde, la cupidité par laquelle les hommes cherchent à puiser la volupté du fond des ténébreuses profondeurs de la vie terrestre, dont le puits est l'image.

Pendant que la Samaritaine s'appliquait à faire connaître le don de Dieu, les disciples pressaient Jésus de manger. Le Seigneur leur dit qu'il avait une autre nourriture à prendre, et ils pensèrent que quelqu'un lui avait apporté à manger. Ainsi Jésus ne refusait pas de recevoir sa nourriture de la main des étrangers, comme ne possédant rien, afin que ceux qui l'assistaient en eussent le mérite, et pour que ses disciples apprissent à honorer la pauvreté. Mais il porta loin de là leurs pensées : « Ma nourriture, » dit-il, « est d'accomplir la volonté de Celui qui m'a envoyé, et de parfaire son œuvre.»

Parfaire l'œuvre, c'est travailler pour réaliser le dessein de celui qui l'a conçue et qui commande. Si l'œuvre de Dieu est parfaite par le Christ, elle ne l'était donc pas avant lui. Mais que pouvait-il manquer à l'œuvre de Dieu ? Origène répond : La perfection de la créature raisonnable est la perfection de toute la nature; c'est pour la perfection de cette nature, jusque-là incomplète, que le Verbe a été fait chair. L'homme était parfait en quelque manière, mais la transgression le rendit imparfait; et le Sauveur fut envoyé, premièrement pour accomplir la volonté de Celui qui l'avait envoyé, secondement pour parfaire l'œuvre de Dieu, nonseulement en ramenant l'homme à son premier état, mais en l'élevant à sa perfection, qui est de se nourrir de la connaissance de Dieu. Le Fils de Dieu accomplit et parfait en deux manières l'œuvre du Père : dans l'Homme, lorsqu'il nous fait voir en sa personne la nature humaine sans péché, sans corruption, digne de l'amour divin; dans la Loi, car le Christ est la fin de la Loi; il amène à maturité tout ce qu'elle contenait, et il élève le monde du culte corporel au culte spirituel.

Ce fut la leçon que Jésus donna aux disciples, en leur disant qu'ils moissonneraient ce que d'autres avaient semé, et que cette récolte, qui serait de fruits pour la vie éternelle, réjouirait ceux qui avaient fait les premiers travaux, c'est-à-dire les prophètes. C'était encore indiquer l'accomplissement de la Loi, et comment l'œuvre du salut n'est qu'une même œuvre de Dieu, entreprise dès le commencement. Ils ne l'entendirent point encore, mais ils se souvinrent. Eux aussi, moissonnant,

devaient semer : car le missionnaire du Christ moissonne et sème en même temps ; il fait le double travail du prophète et de l'apôtre. Et parce que l'Église est Une dans la durée des temps, au rebours de ce qui se passe dans le monde, la joie de celui qui moissonne à mains pleines est la récompense et la joie de celui qui a semé dans la douleur et dans la stérilité, et qui n'a pas même vu verdir le sillon.

La Samaritaine avait dit à ses concitoyens : « Venez voir, ne serait-ce point le Christ? » Un grand nombre reçurent cette parole. Sortant de la ville, ils accoururent près de Jésus, le virent et le prièrent de demeurer chez eux. Il y resta deux jours; et, après l'avoir ouï parler, il y en eut beaucoup plus qui crurent en lui. Ils disaient à cette femme : « Ce n'est plus sur ton témoignage que nous croyons; nous l'avons entendu nousmêmes, et nous savons qu'il est en vérité le Sauveur du monde. » Ils affirment ce qui ne leur a été présenté que comme doute. Cependant ils n'avaient point vu de miracles; la seule parole les a convertis. Comme ils sont sortis de leur ville pour entendre la parole, de même, en recevant cette parole sincère, ils quittent toute autre doctrine. L'évangéliste, selon la remarque d'Origène, prend soin de dire qu'ils le priaient non pas d'entrer dans la ville, mais de « demeurer chez eux. » Or Jésus reste auprès de ceux qui lui en font la prière, surtout lorsque, sortant de leur ville, se dépouillant d'eux-mêmes, ils viennent vers lui.

L'épisode de la Samaritaine signale l'avénement et le caractère de la religion définitive, et nous fait voir

comme de nos yeux la forme et le miracle de la prédication de Jésus. Tout a la simplicité des choses les plus ordinaires de la vie, et tout est divin; il semble que tout soit le pur effet du hasard, et plus on regarde, plus on trouve de profondeurs éternelles dans la préparation, dans le fait et dans les suites, qui durent toujours et qui seront éternelles.

Observons que cette mission à Samarie était l'action qui pouvait davantage compromettre Jésus parmi les Juifs, s'il avait, comme on le dit, recherché la popularité. L'aversion pour les Samaritains était universelle et rendait l'opinion plus redoutable même que les prohibitions légales. Cette ville de Sichem, où il osait séjourner, les Juifs la nommaient Sichar, c'est-à-dire Ivrognerie. Il ne tint pas compte de ces préventions. Son immense condescendance pour les misères humaines n'a jamais flatté une erreur. Double marque de sa divinité, qu'il ne l'ait pas fait et qu'il ait pu ne le pas faire (1).

<sup>(1)</sup> Le Martyrologe romain et le Ménologe des Grees font mémoire de la Samaritaine au 20 mars, et la nomment Photine. Elle s'attacha à Notre-Seigneur; la Tradition dit qu'elle était au Calvaire et au Cénacle. Sainte Photine fut exilée en Afrique, où elle reçut la couronne du martyre, à Carthage, l'an 60 de la Rèdemption, en même temps que ses deux fils, les saints martyrs Joseph et Victor, et ses cinq sœurs, qu'elle avait converties. Ses reliques sont à Rome, dans la basilique de Saint-Paul. (Cornelius a Lapide.)

### CHAPITRE III.

MALADES GUÉRIS, — TEMPÈTE APAISÉE, — DÉMONS VAINCUS.

C'était presque en fugitif que Jésus traversait le territoire de Samarie. Hérode Antipas, roi de Judée, venait de faire arrêter Jean-Baptiste. Par l'énergie de sa prédication, qui continuait d'attirer la foule, le Précurseur irritait les pharisiens. Hérode le respectait et l'eût volontiers laissé prêcher la pénitence, mais il lui reprochait autre chose. Ce tyran avait épousé Hérodiade, sa belle-sœur. L'homme de Dieu lui dit : « Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. » Non licet! Jean, le premier, eut la gloire de prononcer cette salutaire parole, que l'Église a dû si souvent répéter, presque toujours, comme lui, au prix de sa liberté civile et de son sang. Les princes demandent à l'Église d'enseigner le respect des lois; mais, lorsqu'elle leur conteste à eux-mêmes le droit de les enfreindre, ils l'accusent de sédition et la font mettre aux fers. L'Évangile est un tableau complet de toute l'histoire humaine.

Aux yeux des pharisiens, Jésus était déjà coupable des crimes de Jean-Baptiste. Ces hypocrites n'ignoraient point ce que disait de lui la Voix du désert, et ils ne pouvaient tarder de le rendre également suspect. Son heure n'était pas venue : il se mit à l'abri, donnant à

MALADES GUÉRIS, BELLE-MÈRE DE SIMON-PIERRE. 164 l'Église l'exemple de fuir quand l'occasion l'exige. Elle en aura besoin!

Parvenu en Galilée, il continua d'instruire et de faire des miracles. « On était tout étonné de sa doctrine : car il enseignait comme un homme qui a autorité, et non pas comme faisaient les scribes. » L'autorité est aussi le caractère de ses miracles. Étant à Cana, un officier vint le prier de guérir son fils, qui se mourait à Capharnaum. Jésus, connaissant sa foi encore imparfaite, lui dit : « Si vous ne voyez, vous autres, des miracles et des choses extraordinaires, vous ne croyez pas. » L'officier, préoccupé du danger de son fils, ne chercha pas à se justifier. «Seigneur, » dit-il, «venez avant que mon fils meure. » Jésus lui dit : « Allez, votre fils est plein de vie. » L'Évangile ajoute : « Il crut ce que lui dit Jésus, et s'en alla. » Il crut! La parole divine a fait un double miracle, apporté une double grâce : le corps du fils est guéri, le cœur du père est changé; l'un recoit la santé, l'autre la foi.

La même autorité souveraine paraît dans toutes les œuvres de Jésus : c'est par une parole qu'il guérit les aveugles, les sourds, les paralytiques, et qu'il chasse les démons du corps des possédés. Quelquefois cependant il emploie certains signes : il touche les malades ou leur impose les mains. C'est qu'il veut alors, soit donner un enseignement particulier, comme nous le verrons ailleurs, soit montrer, dit saint Augustin, que son corps est l'organe de la divinité.

A Capharnaum, où il demeurait dans la pauvre maison de Simon-Pierre, circonstance significative, on lui

amena tous les malades et tous les possédés. En présence de tous les habitants rassemblés devant la porte, il les guérit, accomplissant cette parole du prophète : « Il a pris sur lui nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Et les démons, sortant du corps des possédés, criaient : « Vous êtes le Fils de Dieu! » Mais Jésus les faisait taire, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ.

Il faut mentionner particulièrement une de ces guérisons, qui fut une promesse pour les Juifs, si souvent repris et si terriblement châtiés. La belle-mère de Simon-Pierre, affaiblie par l'âge et tourmentée d'une fièvre violente, était en péril de mort. Les disciples prièrent Jésus de la secourir. Il commanda à la fièvre; et aussitôt cette malade, non-seulement guérie mais pleine de force, se leva et les servit. Pour saisir le sens spirituel du miracle, disent les interprètes, et comprendre ce que représente la belle-mère de Pierre, rappelonsnous que l'épouse du prince des apôtres est l'Église : la belle-mère est donc la Synagogue, de qui l'Église est née; elle est cette pauvre gisante, travaillée d'envie, d'avarice, de haine, décrépite et dévorée du souci des choses profanes. Elle ne mourra pas, et cependant elle sera ressuscitée, mise en possession d'une vie qu'elle n'a point connue. Le Sauveur, qui demeure chez Simon-Pierre, étendra vers elle la main, et elle se lèvera pour le bénir et le servir.

Un jour que Jésus s'était embarqué sur le lac pour aller chercher quelque repos dans une solitude voisine, il survint une grande tempête. L'eau, entrant dans les barques, les menaçait d'un naufrage prochain. Cependant Jésus paraissait dormir. Les disciples effrayés crièrent: « Seigneur, sauvez-nous, nous périssons! » Mais, disent les Pères, il est écrit que le gardien d'Israël ne dormira ni ne sommeillera jamais. Il dormait, comme il s'était reposé au puits de Jacob, pour nous montrer qu'il avait pris un corps semblable au nôtre; il veillait par la divinité, et la divinité avait ordonné que cette tempête éclatât, afin que nous eussions une preuve de la puissance de Jésus, égale sur les hommes et sur les éléments. Il s'éveilla donc, et dit aux Disciples : « Hommes de peu de foi, que craignez-vous? » Ensuite, s'étant levé, il étendit la main sur le vent et dit à la mer: « Apaise-toi. » Et soudain il se fit un grand calme. David avait chanté: « Les eaux vous ont vu, Seigneur, les eau vous ont vu, et elles ont craint. C'est vous qui commandez à la force de la mer, qui modérez ses flots et qui assoupissez sa fureur. »

Par ce miracle, dit saint Jérôme, nous devons comprendre que toutes créatures reconnaissent Jésus-Christ pour auteur et obéissent à sa voix : non que les choses matérielles aient une âme et des sens, comme certains hérétiques l'ont rêvé; mais telle est la majesté de Dieu, que ces choses insensibles pour nous deviennent sensibles devant lui. Et les témoins, les disciples et les autres, [qui avaient cru périr, saisis d'une nouvelle frayeur, se disaient entre eux : « Quel est celui-ci qui commande aux vents et à la mer, et ils lui obéissent? »

Ce n'est plus Pierre qui a peur maintenant. L'Église, en faveur de qui le miracle fut donné, en atteste le renouvellement ou plutôt la permanence; elle y puise une invincible sécurité. Bien des fois elle a vu les vents secouer la mer! Mais elle connaît la puissance de Celui qui veille lorsqu'il semble dormir. Elle l'invoque, et, soit qu'il apaise soudain l'orage, soit qu'il le laisse suivre son cours, la barque menacée ne sombre pas; au contraire, la tempête elle-même la protége par les naufrages qu'elle multiplie en voulant la submerger. Et Pierre, debout à la place du Maître, gouverne dans les périls avec une fermeté qui ne peut troubler aucune terreur.

Pendant ce voyage évangélique, Jésus montra de nouveau publiquement sa puissance sur le démon. Un possédé furieux vint à lui et l'adora, et en même temps les démons qui tourmentaient cet homme disaient par sa bouche: « Qu'avons-nous à démêler avec vous, Jésus, Fils du Dieu très-haut? » Contraints de quitter leur proie, ils prièrent Jésus de ne pas ileur commander d'aller dans l'abîme, mais de leur permettre d'entrer dans un troupeau de porcs qui paissaient près de là. Il y consentit, parce que tout lui appartient, parce que les propriétaires de ces pourceaux donnaient un scandale, et parce qu'il voulut prouver que le démon ne peut rien sur nous ni sur les choses qui sont à nous, qu'autant que Dieu le permet. Aussitôt le possédé fut délivré, et les pourceaux se précipitèrent dans le lac, où ils se noyèrent.

Le poëte romain se vantait, quelques années auparavant, d'être « un pourceau du troupeau d'Épicure. » On voit d'où lui venaient ce goût et cette inspiration. Cette sorte de sagesse que célébrait le poëte a conservé les mêmes sympathies pour les pourceaux, et elle les noie encore.

Lorsque Jésus fut de retour à Capharnaum, on lui apporta un paralytique, afin qu'il le guérit. Ne pouvant percer la foule, les hommes qui faisaient cette bonne œuvre hissèrent le malade sur la terrasse de la maison, et ensuite le descendirent auprès du Sauveur. Jésus, touché de leur persévérance, dit tendrement au paralytique : « Mon fils, prends courage, tes péchés te sont remis. »

Dans la foule il y avait des scribes et des pharisiens, bien portants sans doute, et persuadés de leur justice, comme toujours. Ils pensèrent en eux-mêmes : Cet homme blasphème! Qui peut remettre les péchés, que Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées par son propre esprit, leur parla ainsi : « Lequel est le plus facile de dire à un paralytique : Vos péchés vous sont remis ; ou de lui dire : Levez-vous, prenez votre lit et marchez? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et retourne chez toi. » L'homme aussitôt se mit sur pieds, prit son lit et s'en alla, publiant les grandeurs de Dieu.

Parmi ces pharisiens murmurateurs, plusieurs étaient envoyés de Jérusalem pour espionner Jésus. A partir de ce moment, on voit la haine pharisaïque s'envenimer et multiplier les embûches.

Jésus était à table chez le publicain Lévi, devenu l'apôtre Matthieu, qui donnait un festin pour célébrer sa conversion. Comme à l'ordinaire, le Maître, s'y trou-

vait au milieu des publicains et des pécheurs, dont un grand nombre le suivaient. Les pharisiens s'en scandalisèrent. Jésus leur répondit : « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, ce sont les malades. Apprenez ce que signifie cette parole du prophète Osée : « Je veux la miséricorde, et non pas le sacrifice. » Car je ne suis pas venu appeler à la pénitence les justes, mais les pécheurs. »

A l'ironie de ce langage, les pharisiens sentirent que Jésus ne les regardait pas de l'œil complaisant qu'ils avaient pour eux-mêmes. Dans le dessein de l'embarrasser, ils suscitèrent certains disciples de Jean-Baptiste, qui lui dirent : « D'où vient que les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent souvent et sont des prières, tandis que les vôtres mangent et boivent, et ne jeûnent point? » Jésus répondit : « Les amis de l'époux ne sont point dans le deuil et ne jeûnent point tandis que l'époux est avec eux; mais un jour viendra que l'époux leur sera ôté, et alors ils jeûneront.» Il ajouta une comparaison qui est une admirable leçon de douceur envers les commençants, dont il ne faut pas décourager la faiblesse pour les vouloir élever tout de suite à la perfection. En formant l'Église, il l'instruit à jamais, puisqu'elle aura toujours à guérir des malades et à convertir des pécheurs. Mais les pharisiens ne pouvaient voir de si loin et ne voient pas encore. Quant à Jésus lui-même, la prière, le jeûne et le travail apostolique étaient sa principale nourriture, suivant cette parole qu'on a entendue plus haut: « Ma nourriture est d'accomplir la volonté de Celui qui m'a envoyé. »

#### CHAPITRE IV.

L'HÉMORROÏSSE, - LA FILLE DE JAÏRE.

Cependant les pharisiens eux-mêmes ne laissaient pas, dans l'occasion, d'avoir recours à la puissance et à la bonté de celui qu'ils s'appliquaient à censurer. Il est probable que Jaïre, chef de la synagogue de Capharnaüm, appartenait à ce parti; mais il avait une fille, enfant de douze ans, qui tomba malade. La voyant bientôt en danger de mort, Jaïre accourut à Jésus, qui enseignait sur le bord de la mer de Tibériade, se prosterna devant lui, et, avec une foi grossière, le supplia de venir guérir sa fille mourante, persuadé qu'il pourrait cela et qu'il le voudrait, et d'un autre côté croyant misérablement que sa présence et l'imposition de ses mains y étaient nécessaires. Le Seigneur, sans lui faire un reproche, se leva et le suivit.

Dans la foule se trouvait une femme de la ville de Césarée, venue sans doute pour le voir sur ce que l'on disait partout de lui. Depuis douze ans elle souffrait d'une perte de sang, et les médecins l'avaient ruinée sans améliorer aucunement son état. Cette femme suivait donc Jésus, n'osant l'aborder en face ni lui rien demander. Mais, remplie de foi et plus éclairée par cette lumière surnaturelle que par tout autre témoignage, elle se disait : « Que je puisse toucher seulement la frange

de son manteau, je serai guérie!» Elle y parvint, et se sentit soudain délivrée. Soudain aussi le Seigneur, tournant la tête en arrière, demanda qui avait touché son vêtement.

Et comme tous s'en défendaient, ce qui marque le respect qu'il ne cessait d'inspirer, même lorsqu'il se laissait serrer par la multitude, Pierre lui dit : « Maître, la foule vous presse et vous accable, et vous demandez qui vous a touché? » Mais Jésus, continuant de regarder dans la foule, reprit : « Quelqu'un m'a touché, « car une vertu est sortie de moi. »

Les influences du Christ sont incorporelles et ne sortent pas de lui matériellement pour aller à d'autres, comme si elles l'abandonnaient ; de même que la science n'abandonne pas celui qui enseigne pour aller à celui qui est enseigné. Jésus se retourne et il questionne afin de montrer qu'il sait que cette femme est guérie, et comment elle est guérie, et de mettre par là sa foi en honneur. « Qui m'a touché? » c'est-à-dire par la foi et la pensée. Ces foules qui me pressent ne me touchent pas, car elles ne s'approchent de moi ni par la foi ni par la pensée.

L'hémorroïsse (1) effrayée se prosterna, avouant ce qu'elle avait fait. Jésus lui dit : « Ma fille, prends confiance, ta foi t'a guérie ; vas en paix. » Elle est devenue sa fille lorsqu'elle a eu la foi ; c'est sa foi qui l'a

<sup>(1)</sup> Suivant une tradition respectable, l'hémorroïsse est la même que cette sainte femme nommée Véronique, qui, sur le chemin du Calvaire, essuya la sueur et le sang de Jésus avec un tissu de lin où resta l'empreinte de son visage.

guérie, et non pas, dit Tertullien, d'être exercée dans les Écritures. Leçon aux scribes. Jésus lui a demandé cet aveu pour nous donner cette parole et pour que notre âme l'entendît: Confide, filia, fides tua te salvam fecit: vade in pace. De combien d'âmes cette parole n'a-t-elle pas été la paix, la force, le salut!

Le premier dont elle accrut la foi fut sans doute Jaïre, à qui l'on vint apprendre en ce moment que sa fille avait expiré. Quoiqu'on lui conseillât de ne pas fatiguer davantage le Maître: « Seigneur, » dit-il, « ma fille est morte; mais venez, mettez la main sur elle, et elle vivra. » Heureux père! heureux surtout d'avoir parlé ainsi! Une parole de Jésus fortifia son espérance. On arriva. La maison retentissait de gémissements et de clameurs. Jésus dit aux gens qui se lamentaient: « Pourquoi pleurez-vous? la jeune fille n'est pas morte, elle dort. »

Ces gens se moquèrent, parce qu'ils avaient vu l'enfant mourir. Jésus les fit éloigner, ainsi que les joueurs de flûte qui étaient là, suivant l'usage des funérailles. Ne gardant auprès de lui que le père et la mère et trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, il prit la main de la morte. «Jeune fille, » dit-il, «lève-toi. » La jeune fille se leva et marcha. Jésus commanda qu'on lui donnât à manger. En même temps il défendit très-expressément aux parents de rien divulguer de ce qu'ils avaient vu; mais ils lui désobéirent, comme beaucoup d'autres qui avaient reçu la même défense. Il a tantôt ordonné, tantôt défendu de publier ses miracles, par diverses raisons, qui ne paraissent pas avoir été toutes pénétrées, car les explications qu'on en donne ne sont pas toujours

entièrement satisfaisantes. Le plus vraisemblable est qu'il voulait que ses disciples apprissent à cacher autant que possible les dons qu'il leur ferait, afin de se dérober au péril des applaudissements. Mais pourquoi a-t-il ordonné de cacher tel miracle plutôt que tel autre? Il n'y a nul doute qu'il l'a voulu par des motifs dignes de lui, et nous devons savoir ignorer ce qu'il n'a pas encore jugé à propos de nous faire entendre. Ce que nous entendons suffit, et c'est là ce qu'il nous faut.

Les Pères ont remarqué et nous font comprendre la mystérieuse connexion de ces deux miracles, rapportés à la même page de l'Évangile, et qui, également prophétiques, accomplissent également les anciennes prophéties. Dans le premier miracle, la guérison de l'hémorroïsse, opérée par le simple attouchement des vêtements du Sauveur ( en quoi Notre-Seigneur a justifié le culte des saintes reliques), ils signalent d'abord un souvenir du sacerdoce d'Aaron, promesse du sacerdoce du Christ, et une figure éclatante de l'Incarnation. Il est dit que l'onction répandue sur la tête d'Aaron coulait jusqu'à l'extrémité de sa robe, et conservait jusque-là sa vertu. La femme malade comprit ce symbole. Plus savante par sa foi que tous les docteurs juifs par toutes leurs recherches, sans s'arrêter à la faiblesse apparente de la nature visible, elle crut que l'homme de miracles qui passait devant elle, entouré et pressé d'une foule vulgaire, était Dieu même, et que la vertu divine émergeait de ce vêtement de chair dont il touchait la terre comme de la frange de son manteau. Or le manteau du Christ,

c'est son Incarnation, par laquelle le Verbe a revêtu notre humanité; et les franges de ce vêtement, ce sont les dogmes de la foi qui dépendent de l'Incarnation.

Et cette malade qui étend la main pour toucher le vêtement du Christ, afin d'être guérie; cette malade qui perd sa force d'année en année, sans que les médecins qui l'ont soignée aient su faire autre chose que l'affaiblir davantage; cette malade désespérée, c'est l'Église des gentils, perdue de philosophie, de sagesse, de science et de crimes, et qui va mourir si Celui qui est l'attente du monde ne paraît pas. En vain elle interroge les médecins: il n'y a pas de médecin pour son mal. Platon, Jupiter, César, ne peuvent que la tourmenter et la ruiner. Quoi qu'ils disent, quoi qu'elle fasse, son sang coule. Aux yeux des Juifs, cette perte de sang, qu'ils ne peuvent arrêter, la rend impure : les Juiss ne s'occupent d'elle que pour l'exclure du temple à cause de son impureté, et pour lui commander de s'abstenir d'offrir des sacrifices au Seigneur. Il faut donc mourir, et elle va mourir. C'est alors que Jésus se montre et la prévient d'une foi sublime. Elle ne dit pas en le voyant : Peutêtre; elle dit : Certainement je serai guérie. Elle le suit dans la foule de ceux qui le pressent et qui ne le touchent pas, qui plutôt, comme dit saint Pierre, « l'oppriment et l'affligent » : car leur curiosité l'admire, mais leurs cœurs ne lui demandent rien et surtout ne lui offrent rien. Elle le suit, elle le touche pour être guérie : elle est guérie. Ainsi l'Église des gentils, dit saint Léon, sans avoir vu Jésus dans sa chair mortelle,

mais l'ayant écouté en ses apôtres, a comme saisi de la main le mystère de l'Incarnation. Elle s'empressa, dit saint Hilaire, de recueillir le don de l'Esprit-Saint, lequel est le fruit et la parure de l'incarnation du Verbe, et en descend comme la frange descend du vêtement qu'elle termine. Et de même que, guérie sans être vue, la malade est rappelée pour entendre confirmer le bienfait et recevoir le doux nom de fille, de même l'Église des nations, que Jésus-Christ a guérie par le moyen des apôtres, sans l'avoir vue des yeux de son corps, a reçu de lui cette parole de père : Confide, filia.

Cependant, lorsque Jésus a guéri l'hémorroïsse, ce n'est pas à elle qu'il semblait aller. Elle s'est rencontrée sur le chemin par sa volonté, qui a disposé toutes choses pour instruire les hommes; mais enfin il allait ailleurs: il suivait Jaïre, qui était venu lui demander la vie de sa fille mourante.

Le nom de Jaïre veut dire illuminé et illuminant. Par ce nom et par le titre de chef de la synagogue, Jaïre représente Moïse. Sa fille avait douze ans : la Synagogue, fille de Moïse, avait douze siècles. Et comme l'hémorroïsse souffrait depuis douze ans, depuis douze siècles aussi la Gentilité, de plus en plus envahie par l'idolâtrie, perdait de plus en plus son patrimoine de vertus naturelles et saignait sous la main des faux sages à qui elle demandait en vain la lumière et la paix. L'Eglise, dit Raban Maur, fut infirme tant que la Synagogue eut la vigueur et la vie; et quand la Synagogue périt à cause de son infidélité, alors le salut des gentils commença.

A la Synagogue mourante Jésus offrait aussi le salut. Il ne venait pas détruire, mais accomplir ce que Moïse, son prophète et son précurseur, avait préparé. Il marchait dans sa voie; il disait aux Juifs: « Les livres de Moïse contiennent l'histoire de ma vie. » Et, au lieu d'établir l'Église sur la Synagogue écrasée, il offrait à la Synagogue agrandie aux dimensions du monde de recevoir tous les peuples dans son sein, de devenir ellemême l'Église. Au moment où nous sommes, observe saint Jérôme, il avait opéré sept miracles. Le huitième, complément du nombre mystérieux qui exprime la loi nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle création par la Rédemption, devait être la résurrection de la fille de Jaïre, la rénovation par une seconde naissance de la Synagogue, fille de Moïse. Mais la Synagogue ne croyait pas; elle ne demandait pas sa guérison par la foi et dans une vue de foi : son rang est pris par l'humble et fervente Gentilité. La dernière à demander secours, l'Église est la première exaucée; elle est substituée à la Synagogue. David avait annoncé que la noire Éthiopie, la Gentilité toute couverte de ses innombrables vices, tendrait la première ses mains vers le Seigneur; et Jésus dira luimême aux pharisiens que les publicains et les femmes de mauvaise vie les précéderont dans le royaume des cieux. La santé destinée à la Synagogue, dit saint Hilaire, fut donc donnée à l'Église; et ainsi s'accomplit le mystère de la Gentilité mise en possession du bienfait promis directement aux Juiss, mais refusé par eux.

En remplaçant la Synagogue, le Fils de Dieu fait tou-

tefois voir qu'il ne l'oublie pas. Il continue sa route vers la maison de Jaïre, vers la fille de Moïse, nous enseignant d'avance par là ce que saint Paul interprétera si admirablement dans son Épître aux Romains : « Dieu a-t-il donc rejeté son peuple? Non pas cela... Dieu a permis l'aveuglement d'une partie des Juifs afin que la plénitude des nations entrât dans l'Église, et alors tout Israël sera sauvé. »

Tous les épisodes du miracle confirment cette doctrine, bien qu'on y trouve d'autres sens également vrais et profonds : car le caractère particulièrement divin de l'Écriture, surtout de l'Évangile, est une variété inépuisable dans l'unité toujours subsistante de son enseignement; et c'est pourquoi les Pères disent qu'elle est figurée par ces animaux de l'Apocalypse qui sont couverts d'yeux.

En arrivant à la maison de Jaïre, le Sauveur y trouve une foule tumultueuse de discoureurs et de joueurs de flûte funèbres. C'est la troupe stérile des rabbins, dont le peuple juif est comme enlacé. Ils se disent les docteurs d'Israël; ils ne sont que les tristes mimes des funérailles de son règne expiré, de son sacerdoce mort, de son temple anéanti. Ils n'ont pas même le sens des cantiques, devenus incompréhensibles pour eux, qu'ils chantent au jour de leur sabbat, détruit comme le reste. Ce qui est mort est mort, ils le savent; mais ils ne veulent pas savoir que tout revivra de la vie du Christ, quand le Christ rapportera la vie. Jésus fait taire ces parasites: il imposera silence à ceux qui remplissent de paroles vaines les oreilles du cadavre, comme pour en

boucher l'entrée aux paroles qui font revivre, à ses paroles, qui sont « esprit et vie. »

Dans la maison, autre tumulte : tumulte de gémissements et de cris. Le peuple juif, remarque saint Jérôme, n'est pas un peuple de croyants, mais de remuants. Jésus, ayec sa tranquille majesté, leur dit : « La jeune fille n'est pas morte, elle n'est qu'endormie. » Ils tournent en dérision ce langage, dont la sérénité console déjà ceux qui ressentent la vraie douleur. Voilà bien les hommes, dit saint Hilaire, que Jésus entreprit partout de convertir, qu'il trouva partout obstinés à ne pas croire, qui furent prompts à se moquer de sa doctrine, et qu'il chassa, parce qu'ils se rendirent indignes de voir plus longtemps ses œuvres. Les Juifs n'assistèrent point au réveil de celle qui était morte pour eux, qui dormait pour lui. Car devant Lui, qui est la Vie éternellement victorieuse, la jeune fille n'était pas plus morte que Lazare, dont il dira aussi : « Il dort, » quoique Lazare en ce moment dormit dans le tombeau. Il dort, mais je vais le réveiller; je vais le tirer de ce sommeil de mort qui est aussi mon serviteur et qui m'obéit comme la mer et le vent. J'appelle la mort, et elle vient; je l'éloigne, et elle s'en va ; je lui redemande ce que je lui avais permis de prendre, et elle le rend. Pour vous cette jeune fille est morte, pour moi elle dort : Vobis mortua est; mihi dormit. C'est le commentaire de saint Jérôme sur la parole prononcée dans la maison de Jaïre. La foi des chrétiens triomphera du fantôme de la mort. Saint Paul, parlant la langue de Jésus, leur dira de ne donner aux dormants que les pleurs que peut verser l'espérance, puisque ceux-là ressusciteront avec Jésus qui se sont *endormis* en lui. Et cette race divine nommera *dortoirs*, les champs enrichis de bénédictions vivantes où sa poussière repose comme une couvée immortelle sous les ailes de la croix.

Pour opérer la résurrection, Jésus garde auprès de lui le père et la mère et trois de ses disciples : ressuscités en vertu de la promesse faite à Moïse, les Juifs recevront la vie par la prédication des apôtres.

Et le Seigneur prend la jeune fille par la main, parce que nulle autre main que celle de Jésus ne peut rendre la vie aux Juifs, dont la main lui a donné la mort. Et quand la morte se lève et marche, il ordonne qu'on lui donne à manger. Donnez-lui la nourriture sacrée des chrétiens, donnez-lui l'Eucharistie, et que la Synagogue boive au vase nouveau où déjà boivent ensemble ceux qui furent les Gentils et les Samaritains, afin que tous aient la vie et l'abondance éternelle de la vie.

Tel est le sens prophétique de la résurrection de la fille de Jaïre, en harmonie avec la guérison de la bellemère de Simon-Pierre et toute l'œuvre de Jésus. Il y a un autre sens encore; nous aurons à le considérer plus loin.

Sortant de la maison de Jaïre, Jésus rencontra deux aveugles, qui crièrent vers lui : « Fils de David, ayez pitié de nous! » Il ne parut pas les entendre ; mais les aveugles, sans se lasser, le suivirent jusqu'au logis. Là il leur demanda s'ils croyaient qu'il pût faire ce qu'ils désiraient. Ils répondirent : « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux, disant : « Qu'il vous soit fait selon

votre foi »; et leurs yeux s'ouvrirent. Ensuite on lui présenta un homme qui était devenu muet par la puissance du démon. Parce que ce malade n'avait plus sa liberté, il le guérit sans lui rien demander, comme on donne le baptême aux petits enfants. Le peuple, plein d'admiration, s'écriait : « Jamais rien de semblable ne s'est vu en Israël! » Les pharisiens, reconnaissant ces miracles, qu'ils ne pouvaient nier, disaient : « C'est par le moyen du prince des démons [qu'il chasse les démons. »

Il avait le même jour vaincu les maladies, les infirmités, les démons et la mort; mais l'impiété de l'orgueil ne croyait point.

#### CHAPITRE V.

LE PARALYTIQUE DE LA PISCINE, - MAGDELAINE.

Jésus, enseignant et guérissant sur son chemin, se rendit à Jérusalem pour la fête des Juifs, ce que plusieurs entendent de la Pâque. Il savait qu'il y retrouverait les pharisiens aussi malveillants et plus puissants qu'en Galilée. Depuis les miracles de Capharnaüm, les pharisiens complotaient contre lui : non qu'il les eût encore beaucoup attaqués, mais parce qu'il prêchait une autre pénitence que la leur, faisait d'autres œuvres et menait une autre vie. Ils l'accusaient de blasphème. Sa charité leur fournit de quoi lui imputer un second crime. Le miracle dont le récit va suivre est des plus signalés par son importance dans la vie du Sauveur et par le sens vaste et profond des circonstances qui l'ont accompagné.

Il existait à Jérusalem une piscine célèbre par les grâces que Dieu y accordait. On la nommait piscine de Bethsaïde, et en grec piscine probatique ou des Brebis. Bethsaïde signifie maison de miséricorde. Les prêtres y lavaient les brebis du sacrifice : de là ce nom de piscine des Brebis. C'était un bassin d'eau pluviale, entouré de cinq galeries d'architecture. Sous ces galeries se rassemblaient un grand nombre de malades, aveugles, boiteux, étiques et autres, qui attendaient le mouvement

des eaux : car il arrivait qu'à certains moments de l'année l'eau était soudainement agitée par l'action invisible d'un ange; et le malade qui descendait le premier dans la piscine, après que l'eau avait été remuée, se trouvait aussitôt guéri, quelle que fût son infirmité.

Semblable à ces malades qui, assemblés sous les cinq galeries de la piscine, attendaient que les eaux devinssent salutaires, le peuple juif, séparé des autres peuples et enfermé dans les cinq livres de Moïse, attendait le Rédempteur. Mais ce peuple était devenu infirme, et sa Loi ne le guérissait pas. Donnée seulement pour faire connaître le péché, la Loi accusait le pécheur, elle ne pouvait l'absoudre. Cependant elle le tenait près de la piscine, près du salut. Cette multitude de malades, animés de foi et d'espérance, représente donc la foule des Juiss sidèles, hâtant de leurs vœux la venue du Messie. En spécifiant les infirmités plus graves et tout à fait inguérissables, l'Évangile étend la ressemblance au reste du genre humain. Les gentils étaient plus malades que les Juiss: ils étaient les aveugles, ignorant jusqu'aux vérités fondamentales; les estropiés, devenus incapables de pratiquer même la loi naturelle, dont ils ne conservaient qu'une vague notion; les étiques, en qui l'ardeur des voluptés avait desséché toute séve d'amour divin. Ceux-là donc, radicalement perdus, ne pouvaient plus rien attendre que du miracle. Ils étaient le grand malade gisant à terre. A guérir ce malade, dit saint Augustin, il fallait le grand médecin descendu du ciel.

Ce médecin, c'est Jésus - Christ. Les prophètes l'avaient annoncé, l'ange de la piscine le figure. L'ange descend invisible, le Verbe divin est couvert du voile de l'humanité; l'ange agite l'eau, Jésus-Christ, par sa doctrine et par ses miracles, agite les consciences et secoue la torpeur des choses de cette vie. La vie ne sera plus l'eau dormante d'autrefois, la fange morte où l'âme atteinte de la blessure originelle n'entrait que pour mourir. Des énergies inconnues y seront éveillées; leur âpre contact fortifiera les débilités que la mollesse achevait. Jésus apporte au monde trois choses : le trouble, le feu, le glaive; et ces trois choses y installent la paix. La paix soit avec vous! Je vous laisse ma paix! cette paix qui est le fruit excellent de la force suprême; la paix qui surpasse tout bien.

De quelque infirmité que fût atteint le premier qui se plongeait dans la piscine troublée, il était guéri aussitôt. A ce trait, les interprètes reconnaissent deux grandes figures, le baptême et la passion du Sauveur. Par la passion de Jésus-Christ, qui fut et qui est à jamais le grand trouble du monde, les eaux du baptême reçurent la vertu de guérir les âmes. La réalité dépasse la figure de toute la distance qui se trouve entre l'entendement de l'homme et la puissance de Dieu; néanmoins la figure est l'expression exacte de la réalité. L'eau de la piscine n'avait par elle-même aucune vertu, l'eau du baptême n'en a par elle-même aucune. A l'eau de la piscine, il fallait la descente de l'ange et le mouvement qu'il excitait : il a fallu que Jésus-Christ descendît dans le Jourdain pour que l'eau, par le contact de sa chair

immaculée, acquît ce que saint Bernard appelle le jus baptismi, devînt l'eau du baptême; et elle ne baptise, elle n'efface le péché que mise en mouvement, agitée en quelque sorte par l'invocation de la très-sainte Trinité, qui soudain y unit la grâce du Saint-Esprit. L'action de se plonger dans la piscine exprimait à l'avance la foi en la passion de Jésus-Christ: par le sacrement de pénitence, qui renouvelle en nous la splendeur du baptême, nous descendons dans la piscine où le sang de Jésus-Christ, lavant nos souillures, guérit notre infirmité.

Et c'était la piscine des Brebis! Ce lieu de miséricorde portait ce nom où respire toute la douceur de l'Évangile. On y lavait les brebis qui devaient être offertes en sacrifice; c'est ce que savait alors le monde. Maintenant nous voyons la prophétie du sacrifice offert pour les Brebis. Lorsque Jésus apparaît sous ces portiques témoins d'un si grand et si constant miracle, le nom et le miracle, le passé et l'avenir, tout s'illumine de sa clarté. Voici à la piscine des Brebis l'Agneau de Dieu, l'Agneau Dominateur, l'Agneau qui ôte les péchés du monde; voici celui qui donnera son sang et sa chair; et il est en même temps le pasteur de la brebis perdue, qui va la chercher à travers les épines, qui la rapporte sur ses épaules et qui la gardera dans le bercail éternel. C'est lui qui par le Prophète avait appelé ses fidèles « les brebis des pâturages de Dieu ,» lui qui dira à Pierre: « Pais mes agneaux, pais mes brebis. » Le voici au bord de la piscine figurative des biens qu'il apporte. Il vient où sont lavées les brebis du sacrifice,

lui la vraie Victime, qui voudra être lavé de son sang lorsque l'heure sera venue de mourir pour nous.

Comme il est le sens du lieu, il est le sens du miracle. Ce grand miracle, renouvelé chaque année depuis des siècles, rappelait aux Juifs sous une forme frappante, et l'inefficacité de la Loi pour purifier du péché, et la puissance du Messie sauveur des hommes. Les guérisons de la piscine commentaient les mystères annoncés dans le Temple; elles excitaient la prière, fortifiaient l'espérance, préparaient la foi au baptême. Puisque l'eau pouvait guérir les maladies du corps, par l'eau les maladies de l'âme pouvaient être également guéries.

Mais pourquoi n'y avait-il qu'une guérison chaque fois que l'eau était remuée? Pour signifier l'unité, répond saint Augustin. Un seul Dieu, un seul baptême; et celui-là seul est purifié de toute infirmité spirituelle qui participe dans l'unité de l'Église catholique aux mystères de Jésus-Christ. Vainement le baptême des hérétiques pourra être un vrai baptême, il ne sauvera pas ceux qui vivent sciemment et volontairement hors de l'unité. Le salut est venu d'un seul, une seule Église en a reçu la dispensation. Ce seul malade guéri par les eaux de la piscine, est donc la figure de tous les vrais chrétiens qui, lavés au baptême, ne forment qu'un seul et unique peuple chrétien, premier et dernier corps mystique de Jésus-Christ. Ceux qui, quoiqu'en temps divers et en lieux différents, reçoivent le baptême de l'unité sont les membres d'un même corps divin, ils descendent au bain sacré et ils en sortent comme un seul homme. Les autres, n'appartenant point au corps de l'Église, sont semblables à ceux qui se plongeaient dans les eaux après le premier et qui n'en obtenaient aucun avantage. Ils arrivent trop tard; ils prennent un baptême que l'apostasie efface pour ainsi dire, et dont il ne restera rien.

Ainsi la Providence soutenait la foi des Juifs et d'avance fortifiait et éclairait la nôtre, lui donnant le fondement du témoignage figuratif et le fondement du témoignage apostolique, deux bases indestructibles où s'élève le divin édifice de la religion sur la pierre angulaire qui est le Christ.

Or, il y avait là, couché sous les portiques de la piscine, un homme qui était malade depuis trente-huit ans. Jésus connaissant la longue durée de son infirmité, lui dit: « Veux-tu être guéri? » Le malade répondit: -« Seigneur, je n'ai pas un homme qui me descende dans la piscine lorsque l'eau est troublée, et pendant que j'y vais, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton lit et marche.» A l'instant. cet homme fut guéri. Il se chargea de son lit et marcha. Ce que voyant les Juifs, ils lui dirent : - « C'est aujourd'hui le Sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. » L'homme leur répondit : — « Celui qui m'a guéri m'a dit : « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent: - « Qui t'a dit : Prends ton lit et marche? » Mais cet homme ne savait pas qui était son bienfaiteur et ne put le montrer, parce que Jésus s'était retiré de la foule.

Quand même nous ne connaîtrions pas le médecin, il se serait révélé par sa bonté prévenante autant que par

sa puissance. Le malade, c'est le genre humain, il souffrait depuis trente-huit ans. Ce nombre n'est pas indiqué sans but. Deux grands interprètes, saint Augustin et le vénérable Bède en ont étudié le mystère. Quarante, disent-ils, composé du nombre dix répété quatre fois, marque la perfection de la loi dans toutes ses œuvres. Ce nombre est le symbole de la vie sainte et parfaite, car le juste observe avec exactitude les dix commandements de Dieu, répétés dans les quatre livres de l'Évangile. Mais on ne peut pas observer la loi divine sans la pratique des deux préceptes de la charité envers Dieu et envers le prochain, et là où n'est pas ce double amour, toute la perfection de la loi est rompue, quoique l'homme en possède d'ailleurs la connaissance et la foi. C'est pourquoi ce nombre trente-huit, quarante moins deux, nous fait voir que le malade de la piscine est l'image de l'humanité souffrante et coupable. Elle possédait la connaissance de la loi de Dieu gravée divinement dans le cœur de tous les hommes, elles ne possédait point le double amour par lequel seulement cette loi s'accomplit.

Telle est l'explication de saint Augustin, développée par Bède. Le monde est désaccoutumé de ces sortes de recherches et peu disposé à en admettre le résultat. Néanmoins aucun esprit grave ne niera que les trente-huit années du Paralytique couvrent un mystère et ne dédaignera une solution que de tels hommes ont proposée.

On comprendra plus aisément la préférence que Jésus a donnée au Paralytique sur tous les autres malades qu'il aurait pu guérir. Trente-huit ans d'attente et d'efforts inutiles n'ont pas vaincu la foi de cet homme. Il attend toujours, il s'efforce toujours. Pour avoir mis d'avance en pratique la leçon que le Seigneur donnera plus tard sur la persévérance dans la prière, il est enfin sauvé par un miracle plus grand que celui qu'il espérait.

Jésus lui demande d'abord s'il veut être guéri? Question de médecin et de prêtre. Combien implorent leur guérison, et au fond ne veulent pas être guéris, c'est-àdire ne veulent pas faire ce qu'il faut pour guérir! Cette volonté sourde d'échapper à la guérison se manifeste surtout dans les maladies spirituelles. « Je priais, dit saint Augustin, et j'avais peur d'être trop vite exaucé. »

La parole que le Seigneur adresse à ce malade nous avertit donc de vouloir notre guérison, car toute parole tombée de ses lèvres est adressée à tout homme en ce monde. De plus, elle ouvre au Paralytique la voie de la foi. Jésus n'exige pas un acte de foi de ce malade qui n'est pas venu à lui, qui ne lui demande rien, qui ne le connaît pas; mais il veut qu'il sache et n'oublie point qu'il a été l'objet d'un miracle, afin que son âme aussi soit guérie et sauvée par la foi.

Le Paralytique répond humblement, en homme qui a profité de la douleur. Il ne murmure pas, n'accuse pas la Providence, ne doute pas de la vertu du remède divin. — « Seigneur, je n'ai point d'homme pour me jeter dans la piscine, et pendant que je m'y traîne, un autre y descend avant moi. » Nulle plainte. Toutes les âmes

que Jésus prévient font voir ce fonds de droiture, d'humilité et de grandeur. Cela est sans exception dans l'Évangile. Malgré tous les abaissements, en dépit de toutes les souillures, l'empreinte divine est restée sur la drachme perdue. L'œil de Dieu seul peut reconnaître cette marque; il la reconnaît, et il n'y a fange où sa main ne plonge pour reprendre son bien. Il ira à Samarie et sur les confins de Tyr et de Sidon, il ira chez les Publicains et les Pharisiens; il ira jusque dans les enfers, où l'attendent ceux qui, surpris par le déluge, ont élevé leurs yeux vers le ciel et confessé qu'ils avaient péché. Plus tard, nous verrons sa grâce pénétrer tantôt avec la douceur du jour, tantôt avec la force impérieuse de la foudre dans les lieux les plus fermés et les plus fortifiés contre lui; il ne dédaignera ni l'échafaud du criminel, ni le cabinet du savant, ni même, ô miracle! les prisons honteuses des captifs de la volupté; il entrera partout où une larme, un soupir protestent contre les triomphes de Satan, et lui disent : Je n'ai pas d'hommes, venez, secourez-moi!

Jésus dit au Paralytique : « Lève-toi. » C'est la guérison. Ces mots créent la force que le malade n'avait plus. Il ajoute : « Prends ton lit, et marche. » Deux commandements adressés à l'homme guéri, pour constater le miracle, pour convertir les Juifs, pour affermir notre foi. Le genre humain, dans la personne du Paralytique, disait : Je n'ai pas d'homme! L'homme est trouvé. Pilate le dira. Ecce Homo: Voici l'Homme! La parole du Paralytique prépare la parole de Pilate, et ces deux paroles mystérieuses s'éclairent l'une par

l'autre dans toute leur profondeur. C'est donc au genre humain que Jésus commande: Lève-toi! A présent tu peux agir, il ne faut que vouloir. La piscine est toujours ouverte, l'eau toujours agitée, et toute infirmité de l'âme toujours guérie. Prends ton lit! Le lit de l'âme, c'est le corps. Dans ce corps corrompu, tu gisais: enlève-le de terre, soustrais-le à la corruption. Par la grâce des Sacrements, ton âme est maîtresse de ton corps et peut le réduire en servitude. Marche! éloigne-toi de l'air empoisonné où tu devins infirme; monte vers les hauteurs salubres, vers le ciel!

Le Paralytique obéit; les Juifs interviennent avec les propos du monde: — Que fais-tu là? Tu violes la Loi! — Je fais ce que m'a ordonné Celui qui m'a guéri. Les Juifs insistent. Ils demandent au Paralytique non pas qui l'a guéri, mais qui lui a dit de prendre son lit et de marcher. Ils ne tiennent nul compte du miracle et n'en veulent pas connaître l'auteur; ils veulent savoir qui a ordonné ce qu'ils regardent comme une transgression. Caractère qu'ils montreront partout; aussifidèles à euxmêmes que Jésus, persévérants dans leur justice inspirée par la haine comme il est persévérant dans sa miséricorde inspirée par l'amour.

Le Paralytique ne peut nommer ni montrer son Sauveur. Il ne connaît pas Jésus, et Jésus s'est retiré de la foule. La foule fait du bruit, dit un Père; Jésus veut être vu en secret. Dans la cohue des infirmes de l'âme, figurés par ces infirmes du corps, parmi les pécheurs et parmi les méchants, nul ne peut s'élever à la connaissance de Dieu.

Cependant le Paralytique sut qui l'avait guéri. Jésus le trouva dans le Temple. Nouveau trait à la louange de cet homme. Usant de sa force recouvrée, il n'alla pas se mêler aux affaires ni aux voluptés du monde; il vint au Temple. Par là il mérita de voir Jésus. Jésus lui dit : « Ne pèche plus désormais, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. »

Donc la maladie de cet homme avait été la suite de ses péchés. Encore que tous les maux corporels ne viennent pas du péché, dit saint Jean Chrysostome, néanmoins le péché en est la cause la plus générale.

Dieu punit le corps des fautes de l'âme, afin que la maladie du corps nous fasse penser à celle de l'âme sur laquelle nous nous abusons. Sa clémence fait tourner l'affliction de la chair à l'avantage de l'esprit. Nous ne tombons malades que par une disposition de la Providence, souvent cachée, toujours utile, jamais injuste. Nous guérissons plus sûrement par la prière que par les remèdes des médecins, dont les plus sages ordonnances, d'ailleurs, ont pour objet de nous ramener au moins matériellement au respect de la loi de Dieu. La loi de Dieu est donnée au corps comme à l'âme; l'accomplir est utile à J'un comme à l'autre : ce que l'on retire au corps, on le donne à la vie.

L'avertissement du Seigneur est terrible: Prends garde, de peur qu'il ne t'arrive pire! Ce pécheur a passé trente-huit ans, presque toute sa vie, dans la captivité d'une maladie plus dure que la prison. Que peut-il redouter de pire? Rien en ce monde, tout dans l'autre. Les Pères entendent cette menace des châtiments de la

vie future, réservés à l'obstiné qui ne cesse de pécher qu'en cessant de vivre. Les plus longues afflictions de cette vie ne sont rien, comparées à ces châtiments éternels. Plaisantez, dit saint Jean Chrysostome; plaisantez maintenant, gens d'esprit qui n'admettez pas que la justice divine veuille punir des péchés d'un instant par l'éternité des supplices. Est-ce donc que ce Paralytique avait péché trente-huit ans, pour être puni trentehuit ans? Il avait commis des péchés d'un instant; vous voyez la durée de sa peine. Dieu juge les péchés suivant leur nature. Le monde fait de même: l'homicide est le crime d'un instant, la peine est perpétuelle. Mais que parle-t-on de crime d'un instant? L'action est momentanée, l'intention est irrévocable. Le pécheur voudrait vivre toujours pour pécher toujours ; le péché lui manque, non pas lui au péché. En enfer, la volonté de pécher est inhérente au pécheur. Ne dites pas qu'il hait le péché : il y a une différence immense entre haïr le péché et s'en repentir pour le salut. Le repentir est une grâce qui fait détester le péché, non plus seulement comme funeste et trompeur, mais surtout comme offense à Dieu. Cette grâce ne pénètre point dans les abimes éternels, car elle requiert ce commencement d'amour qui forme les pénitents; amour impossible au réprouvé. Le péché est une apostasie, une séparation volontaire de Dieu. Si l'homme meurt dans cet état, où Dieu ne l'a point placé, il y reste, parce qu'il n'a plus les moyens de réconciliation que l'on trouve seulement dans l'Église et seulement durant la vie. L'apostasie est devenue irréparable, l'apostat y reste irrévocablement.

Saint Irénée compare le réprouvé à un homme qui, luimême, en pleine lumière, s'arracherait les yeux. Ce forcené resterait aveugle pour toujours; non aveugle par la lumière, mais aveugle par lui-même, s'étant de sa propre volonté privé de l'organe qu'il tenait du bienfait de Dieu pour jouir de la lumière. C'est là le formidable mystère du réprouvé, voulant toujours pécher et détestant le péché; voulant toujours se repentir et détestant le repentir; irrévocablement attaché par sa volonté à tout ce que hait sa volonté; fixé et rivé dans l'intolérable; ne pouvant même imaginer un état où il voulût être, ni rien concevoir de pire que l'état où il est. Car s'il avait le rève seulement d'une autre condition, même plus horrible, il se réfugierait dans ce rêve et se trouverait heureux. « Là sera le pleur et le grincement de dents. » Perpétuelle révolte, perpétuelle haine, perpétuelle impuissance, perpétuel déchirement de l'âme; péché immortel et éternel, châtiment immortel et éternel.

Comme la grâce du repentir et le beau caractère du pécheur pénitent et pardonné apparaissent dans le Paralytique, le caractère de la réprobation se manifeste chez les Juifs qui l'entourent. Le Paralytique a été humble, il se retrouve au Temple; et suivant plusieurs interprètes, Jésus, si attentif à ne pas outrer le pécheur, ne lui a fait cette leçon sévère, que parce qu'il a reconnu en lui une âme vraiment patiente et de bonne volonté. En effet, il écoute avec respect, il se montre reconnaissant. Les Juifs lui ont demandé qui lui a ordonné de porter son lit le jour du Sabbat; c'est-à-dire, pour eux, de transgresser la Loi, C'était la seule chose qu'ils voulus-

sent savoir. Dès qu'il connaît Jésus, il va leur dire, non pas celui qui m'a ordonné de porter mon lit, mais « Celui qui m'a guéri, c'est Jésus. » En d'autres termes, selon la signification du nom divin : Celui qui m'a sauvé, c'est le Sauveur. On lui demandait une dénonciation, il fait une confession. Il n'est pas lent, dit saint Augustin, à évangéliser ce qu'il a vu. Mais les Juifs continuent de ne faire aucun compte du miracle et du bienfait, et ne s'attachent qu'à ce qu'ils considèrent comme une transgression du Sabbat.

Ils voyaient Jésus se montrer en tout le plus exact observateur de la religion; mais ce n'était pas leur religion à eux, celle qu'ils avaient faite eux-mêmes, au gré de leur orgueil, au profit de leurs intérêts. Ils songèrent dès lors à le faire mourir, et commencèrent à le persécuter, criant partout que Jésus de Nazareth violait la loi du Seigneur.

Jésus leur répondit: « Jusques ici mon Père n'a point cessé d'agir, ni moi je ne cesse point d'agir avec lui. » Par ces mots, il affirmait sa divinité: Dieu ne se reposa le septième jour qu'en ce sens qu'il cessa de créer; il ne cessa et ne cesse d'agir pour la conservation des choses créées. En appelant Dieu son Père et en établissant son unité d'opération avec lui, Jésus donc affirmait l'unité de nature. Il ne se disait pas fils par adoption seulement, à quoi les Juifs n'auraient pu rien objecter, mais fils par génération; il s'attribuait la nature divine, la parfaite égalité avec Dieu.

C'est bien ce que les Juiss entendirent, et il faut absolument ou l'entendre comme eux, ou comme eux aussi accuser Jésus d'imposture; par conséquent, nier la mission divine en même temps que la divinité. Car si Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas même un homme sincère, par conséquent, il n'est pas l'Envoyé de Dieu. Mais alors, où en est la raison humaine, et que peut-elle comprendre à l'Évangile, au Christianisme, à Dieu, enfin à elle-même? Après avoir raconté la guérison du Paralytique, saint Jean rapporte le discours par lequel Jésus, établissant la consubstantialité du Fils avec le Père, donne aux Juifs les titres suprêmes de sa mission. Devant ces paroles éclatantes, la raison s'incline; elle reconnaît profondément le Maître de la vie et de la mort:

« En vérité, en vérité, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit à Celui qui m'a envoyé, a la vie éter« nelle et n'encourt point la condamnation; mais il a 
« passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous 
« le dis, le temps vient, et il est déjà venu, où les 
« morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux 
« qui l'auront entendue recouvreront la vie. Car, comme 
« le Père a la vie en lui-même, aussi a-t-il donné au 
« Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le 
« pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'Homme... 
« Le temps approche que tous ceux qui sont dans le 
« tombeau entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux 
« qui auront fait de bonnes actions ressusciteront pour 
« vivre, au lieu que ceux qui en auront fait de mau- 
« vaises ressusciteront pour être condamnés. »

Or, « les Juifs cherchaient davantage à le faire mourir, non-seulement parce qu'il violait le Sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son père et parce qu'il se faisait égal à Dieu. »

Jésus haïssait les vices des Pharisiens, non pas leurs personnes. Il accepta de diner chez l'un d'eux, nommé Simon.

Pendant le festin, une femme entra dans la salle, portant un vase d'albâtre qui contenait une liqueur odoriférante. Elle se nommait Magdelaine; elle était pécheresse, et toute la ville connaissait ses scandales. A la vue des convives, elle se prosterna derrière Jésus, lui baisa en pleurant les pieds, y versa ses parfums mêlés de ses larmes et les essuya de ses cheveux.

Le maître de la maison, voyant l'action de Magdelaine, s'étonna que Jésus la souffrît. Il pensait en son esprit : S'il était prophète, il saurait qui est cette femme et qu'elle est pécheresse!

Jésus voulut montrer au Pharisien qu'il savait mieux que lui quelle était cette femme, et ne le connaissait pas moins lui-même : — « Simon, dit-il, j'ai quelque chose à te dire. Un créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait cinq cents deniers, l'autre cinquante, et comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi le payer, il leur remit à l'un et à l'autre ce qu'ils lui devaient. Des deux, lequel l'aima davantage? » — « Suivant moi, répondit Simon, c'est celui à qui il a le plus remis. » — « Tu juges bien, reprit Jésus. »

Alors, se tournant vers la Pécheresse, mais continuant de parler au Pharisien : « Tu vois cette femme ? je suis venu dans ta maison, et tu n'as point préparé d'eau pour me laver les pieds : cette femme les a arrosés de ses larmes, et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as point donné le baiser : elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a cessé de baiser mes pieds. Tu n'as point répandu d'huile sur ma tête : elle a répandu sur mes pieds son parfum. C'est pourquoi, je te le dis, beaucoup de péchés lui seront pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on remet moins, aime moins. »

Le parfum de Magdelaine a rempli la terre et les siècles. Accepté par Jésus, il est devenu l'odeur même du Christ, l'odeur de la clémence infinie qui attire à la vie éternelle. Magdelaine est la première pénitente du Sauveur. Elle le reconnut vraiment Sauveur, dans le sens qu'il devait « sauver son peuple de leurs péchés. » Elle lui demanda la vraie guérison, celle des plaies mortelles de l'âme; elle fit la vraie satisfaction, celle des larmes; elle payera le vrai tribut, celui de l'amour. Jésus lui décerne une gloire qu'il n'a donnée à nul autre : « Elle a beaucoup aimé. » Cette parole est de celles qui n'avaient pas encore été prononcées dans le monde, et le monde n'avait rien imaginé qui en approchât; elle est restée dans le monde, plus puissante sur les cœurs que toutes les lumières de la raison, tous les livres de la morale et toutes les contraintes de la loi.

Jésus donc dit à la grande Pécheresse, désormais la grande Pénitente: — « Tes péchés te sont remis. » Les Pharisiens murmurèrent, comme ils avaient fait à Capharnaüm en entendant le même langage. — « Qui est celui-ci, dirent-ils, qui remet même les péchés? » Le monde, en pareil cas, ou ne permet point que l'on

condamne, ou ne permet point que l'on pardonne. Il n'a qu'une infâme indulgence, ou une implacable rigueur Dieu voit le repentir, pardonne et purifie.

Sans répondre davantage aux Pharisiens, Jésus dit a Magdelaine : « Ta foi t'a sauvée ; vas en paix. » Il n'ajoute point ce qu'il a dit au Paralytique, ce qu'il dira plus tard à la femme adultère : « Ne péchez plus. » Elle aime, il n'a plus rien à lui dire.

Cette pécheresse est la même que Magdelaine, de laquelle il est ailleurs écrit que Notre-Seigneur l'avait délivrée de sept démons; la même aussi que Marie-Magdelaine, sœur de Lazare et de Marthe, de qui Jésus dira qu'elle a choisi la meilleure part. Elle sera au Calvaire à côté de Marie et de Jean, les deux vases très-purs de la sainte virginité; elle y sera comme la réalité des promesses d'immense miséricorde dont Thamar et Rahab, aïeules du Messie, étaient la figure. Ressuscitée de la grâce, elle aura encore la gloire d'être la première, entre les Disciples, qui verra Jésus victorieux sortir du tombeau. Et l'Église, instruite et conduite par l'Esprit-Saint, chante, à la fête de l'Assomption de la très-sainte Vierge, l'évangile où il est rapporté que Marie, assise aux pieds du Seigneur, restait à l'écouter. Telle est cette femme, type touchant et sublime entre tant d'autres que Jésus a créés et donnés pour jamais à la terre, en pétrissant de ses mains et de son sang la fange de l'humanité.

Vers cette époque se termine le temps que saint Jérôme appelle l'année de paix, l'année douce de la vie de Notre-Seigneur, parce qu'en effet Jésus ne rencontra jusque-là que peu de contradiction et fut quasi accepté de tout le monde. Les Pharisiens n'avaient pas organisé leur résistance; le peuple, laissé à lui-même, recevait avec amour le bienfait de Dieu.

Ces premiers récits de l'Évangile, malgré leur austérité, éveillent une certaine idée de fête divine. On y respire l'allégresse d'une aurore. Il semble que la nature, enrichie de sa part de grâces, dut apparaître en ces heureux moments plus souriante, comme parée des reflets de l'Éden. Il y avait sans doute quelque chose de plus parfait dans la sérénité de ces nuits qui voyaient Jésus prier, dans la limpidité de ces eaux qui le portaient, dans la pureté de cet air qui recevait son haleine. Si les parfums de Magdelaine embaumaient toute la maison où ils étaient répandus, quelle odeur de vie ne devait pas réjouir toute cette contrée qui se remplissait du souffle de Jésus-Christ? Faites pénitence, le royaume de Dieu approche! La douce voix de Jésus répétait et confirmait ce cri de saint Jean-Baptiste. En même temps, le divin Maître répandait la beauté de la doctrine et l'abondance des miracles. Jamais rien de semblable n'avait été donné aux yeux ni au cœur des hommes; nulle part auparavant il n'avait été question de la proximité du royaume des cieux. L'âge d'or était derrière; le voici qui vient et qui approche, et c'est maintenant; et la pénitence est une larme du cœur, récompensée aussitôt par la plénitude de l'amour dans la vérité de Dieu.

### LA VIE

DE

## NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST

# LIVRE III.

### CHAPITRE I.

CONJURATION DES JUIFS, — MIRACLES LE JOUR DU SABBAT, —
INSTITUTION DES APÔTRES.

Après le banquet de Simon, les Pharisiens s'appliquèrent à surveiller encore plus étroitement Jésus. Partout on les voit autour de lui, contrôlant ses actions, incriminant ses paroles, faisant effort pour échapper à la vérité.

Un jour que Jésus passait par les blés, ses Disciples, pressés de la faim, arrachèrent quelques épis et en mangèrent. C'était pendant le Sabbat; les Pharisiens étaient présents. Ils reprirent aigrement les Disciples et dirent au Maître: — Voilà que les vôtres font ce qui n'est pas permis le jour du Sabbat! Jésus leur répondit que les prêtres qui servent au Temple violent le Sabbat sans être coupables. Il leur rappela David qui, un jour de Sabbat, avait mangé les pains de proposition placés devant l'autel. Accusé lui-même, il s'est disculpé en alléguant le travail continuel de son Père; lorsqu'il s'agit d'excuser ses Disciples, il se contente de produire l'exemple de David, serviteur comme eux. Il répéta aux Pharisiens que Dieu préfère la miséricorde au sacrifice; et enfin, pour leur donner l'intelligence de la Loi et leur affirmer de nouveau sa propre puissance, il ajouta : « Le Sabbat a été fait pour l'homme et non « l'homme pour le Sabbat; c'est pourquoi le Fils de « l'homme est maître même du Sabbat. » Saint Jean Chrysostome remarque que dans cette question du Sabbat, qui se présente souvent, Jésus ne se justifie pas seulement sous le rapport de sa divinité, mais aussi sous le rapport unique de son humanité. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il prend soin d'établir les deux choses, voulant faire admettre et le mystère de ses humiliations et sa dignité divine.

Les Pharisiens ne pouvaient rien opposer à cette haute sagesse et n'en étaient que plus furieux.

Peu de temps après, encore un jour de Sabbat, Jésus entra dans la Synagogue pour enseigner, suivant sa coutume. Ils lui demandèrent s'il croyait permis de faire des guérisons le jour du Sabbat. Car ils avaient comme résolu entre eux de lui imputer à péché ces actes de miséricorde. Ils attendaient sa réponse pour crier au

scandale ou le mettre en contradiction avec lui-même, selon ce qu'il dirait. Jésus connaissait leur pensée. Il fit d'abord lever au milieu de l'assemblée un homme qui se trouvait là, et dont la main droite était desséchée. S'adressant ensuite aux Pharisiens, il leur demanda s'il est permis, les jours de Sabbat, de faire du bien ou du mal, de sauver la vie, ou de l'ôter (en ne la sauvant pas lorsqu'on le pourrait)? Ils se turent. Jésus poursuivit : « Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui, n'avant qu'une brebis, si elle tombe dans une fosse le jour du Sabbat, ne l'en retire ? Et de combien l'homme est-il au-dessus de la brebis! Il est donc permis de faire du bien le jour du Sabbat. » Mais ils continuèrent de garder le silence, frémissant de dépit. Jésus, affligé de l'endurcissement de leurs cœurs, les regarda avec indignation, puis il dit à l'homme qui avait la main droite desséchée : « Étends ta main. » Aussitôt cette main malade redevint saine comme l'autre.

C'est l'homme du siècle. Sa main gauche, la main des œuvres charnelles et du propre intérêt est vivante, active et habile. Sa main droite, la main des œuvres saintes, demeurée oisive, est devenue aride; elle s'est desséchée. Si tu veux que ta main soit guérie, étends-la, mets-la aux œuvres de la justice, ouvre-la sur les pauvres; que la charité distribue ce que l'avarice et la fraude ont su amasser!

Les Pharisiens sortirent et délibérèrent avec les Hérodiens sur les moyens de perdre Jésus.

Ces Hérodiens étaient des Saducéens, incrédules en religion, absolutistes en politique, partisans d'Hérode

et des Romains, que les Pharisiens détestaient. Les rigoristes et les corrompus, jusqu'alors ennemis, commencèrent à s'accorder contre le Juste. C'est l'histoire future de la religion; toujours et partout les sectaires et les impies ont fini par s'entendre pour opprimer l'Église. Mais il fallait trouver le moyen. Hérode n'avait pas encore osé tuer Jean-Baptiste, à cause du peuple; les Pharisiens voulaient un prétexte pour tuer Jésus. Il venait de prouver qu'il croyait permis de faire des miracles un jour de Sabbat, mais il n'y avait employé que sa parole. Était-il défendu de parler le jour du Sabbat, ou fallait-il excepter du nombre des paroles permises celles qui guérissaient les malades?

Cette conjuration, si visiblement formée, atteste la véracité de l'histoire évangélique. Les deux chefs d'accusation contre Notre-Seigneur sont de s'être dit le Fils de Dieu, égal à Dieu, et d'avoir violé le jour du Sabbat. Or il n'a jamais violé le Sabbat qu'en faisant des miracles.

Mais l'heure n'était pas venue, et Jésus leur laissa le temps de délibérer contre lui. Il se retira vers la mer. On le suivit en foule, de Jérusalem et des diverses contrées de la Palestine. Tyr et Sidon accoururent; les malades se faisaient apporter à ses pieds. Il les guérit tous. Les démons qui agitaient les possédés se prosternaient devant lui et s'écriaient : « Vous êtes le Fils de Dieu! » C'était bien lui; la prophétie recevait son accomplissement à la pleine lumière du jour : « Voilà « mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé. Je ré- « pandrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice

« aux nations. Il ne contestera point et ne criera point, « et personne ne l'entendra se répandre en clameurs « dans les places publiques. Il ne brisera point le roseau « froissé et n'éteindra point la mèche qui fume encore, « jusqu'à ce qu'il fasse triompher la justice; et c'est en « lui que les peuples espéreront. »

Sa tendre compassion pour les misères présentes et futures qu'il guérissait, et la nécessité de divulguer sa mission, n'étaient pas les seules causes qui lui faisaient multiplier les miracles. Il voulait rendre inébranlable la foi de ses Disciples. Le moment était venu d'instituer le collége apostolique, qui existait en germe depuis la première vocation de Pierre. Jésus pouvait à lui seul convertir le monde; mais après s'être uni à la nature humaine, il ne pouvait pas lui faire un honneur plus grand que de l'associer à cette œuvre de salut.

Ayant donc passé la nuit en prières, afin que l'Église comprit à jamais combien il lui importe d'être aidée de l'Esprit-Saint dans l'élection de ses ministres, il appela les Disciples, et choisit douze d'entre eux, à dessein de les envoyer prêcher. Il leur donna le nom d'Apôtres, qui signifie envoyés, avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons.

Voici les noms des Douze: Simon, à qui Jésus donna le nom de Pierre; Jacques, fils de Zébédée; Jean, frère de Jacques; André, frère de Pierre; Philippe; Barthélemy; Matthieu, le Publicain; Thomas; Jacques, fils d'Alphée; Jude, son frère, nommé Thaddée; Simon de Cana; Judas l'Iscariote, qui trahit Jésus.

On croit que Barthélemy est le même que Nathanaël,

qui paraît à la première vocation, attiré par Philippe. Jacques et Jude ou Thaddée, fils d'Alphée, sont les enfants de Marie, femme d'Alphée ou Cléophas, et sœur de la sainte Vierge.

Les Évangélistes ne leur assignent pas tous le même rang. Saint Matthieu met André immédiatement après Pierre; il se met lui-même après Thomas, tandis que les autres le placent avant. Pierre est toujours le premier, et Judas l'Iscariote toujours le dernier.

On trouve dans les Pères diverses interprétations du nom de chaque Apôtre se rapportant à quelque trait symbolique de sa vocation. Le surnom d'enfants du tonnerre peut signaler l'ambition des fils de Zébédée qui voulaient s'élever au-dessus des autres; appliqué à Jean, il annonce le futur auteur de l'Apocalypse et de l'Évangile du Verbe. A propos de Pierre, les interprètes rappellent le mot de saint Paul : « La pierre était le Christ. » Quant au nombre de douze, il est prédit et figuré maintes fois dans les livres de l'Ancien Testament. Si nous les considérons comme les pères des chrétiens, dit Ludolphe, nous les retrouvons dans les douze patriarches, pères du peuple de Dieu. Lorsqu'ils arrosent le monde des eaux abondantes de la doctrine, ils sont semblables aux sources d'eau vive qui sortirent miraculeusement du rocher d'Élim. Lorsqu'ils ornent l'Église de l'éclat de leurs vertus, ils sont les douze pierres précieuses qui ornaient le pectoral du grand prêtre. Lorsqu'ils nourrissent les âmes du Verbe de vie, ils sont les douze pains consacrés, placés devant l'autel du Seigneur. Lorsqu'ils pénètrent les secrets divins, qu'ils communiquent aux fidèles, ils sont les douze espions que Moïse envoya dans la Terre promise, et qui, au retour, en firent au peuple de si merveilleux récits. Ils sont encore les douze pierres relevées dans le courant du Jourdain, contre lesquelles viennent se briser lesflots du siècle; les douze lionceaux du trône de Salomon, les douze colonnes de l'autel de Jéhovah, les douze taureaux qui soutiennent la mer d'airain, figure du baptême où se lave toute souillure. Ils sont les douze portes de la Jérusalem céleste, les douze fondements inébranlables de ses saintes murailles; et surtout ils sont ces étoiles brillantes qui forment la couronne éternelle de l'Épouse bien-aimée.

Le seul titre d'Apôtre rappelle le miracle des miracles. Saint Paul, qui le reçut de Jésus-Christ ressuscité, insiste sur la merveille dont il est lui-même le plus merveilleux instrument : « Chose admirable! Dieu a converti le monde non point par l'art de la sagesse humaine, mais par la simple manifestation de sa doctrine qui est esprit et vérité... Il ne s'est pas prévalu des savants selon la chair, ni des nobles pour établir son Évangile; mais il a choisi quelques hommes, les plus faibles, pour confondre les forts; ce qui n'était rien pour détruire ce qui est, afin que nul ne se glorifiât d'avoir réussi dans une si grande entreprise, mais que tout fût attribué à lapuissance de Dieu. »

Les Apôtres étaient donc tous de pauvres bateliers et pêcheurs, et gens de rien. Judas seul était Juif, les onze autres, Galiléens. Un proverbe populaire disait : Les Galiléens aiment l'honneur, les Juifs l'argent.

Judas fut chargé de la bourse commune. On le croit originaire du bourg de Carioth, situé sur les confins de la mer Morte, lieu misérable dont le nom offrait plusieurs significations sinistres. Iscariote, l'homme de Karioth, veut dire l'homme à la bourse, l'homme d'usure, l'homme du meurtre, le traître. Pourquoi Notre-Seigneur, instruit du présent et de l'avenir, et qui lisait au fond des âmes, a-t-il admis ce malheureux parmi ses Apôtres? Il y en a plusieurs raisons, toutes d'un grand enseignement. Notre-Seigneur voulut lui faire une grâce; il ne lui ôta pas la liberté d'en abuser, et de se rendre plus coupable en la méprisant. C'est par sa seule volonté que Judas devint criminel dans la condition la plus propre à faire un saint. Sa chute nous apprend avec quelle crainte et quelle vigilance l'homme doit toujours travailler à se sauver. D'un autre côté, il est certain que Judas, lorsqu'il prêchait en vertu du choix de Jésus-Christ, ne devait pas être moins écouté que saint Pierre: d'où nous apprenons que le ministère est indépendant du ministre, et que nous devons respecter les pasteurs dans l'exercice de la mission qu'ils ont légitimement reçue, leur laissant à répondre devant Dieu de leur indignité personnelle. Enfin, Judas est un grand témoin. Par le crime de sa trahison, il accomplit les prophéties; par le crime de sa mort, il atteste l'innocence de Jésus. L'incrédulité l'a bien compris, et elle a insinué que peut-être Judas ne s'est pas suicidé. S'il avait eu quelque témoignage à rendre contre son Maître, il aurait vécu; s'il avait vécu, nous le saurions. Ni la Synagogue ne l'eût voulu laisser dans l'ombre, ni

l'Église n'eût consenti à le laisser dans le désespoir. Ou les Pharisiens l'auraient fait écrire, ou les Apôtres l'auraient fait pleurer.

Saint Augustin ajoute que le Seigneur ayant pris la fragilité humaine, il ne voulut point refuser cette amère destinée de l'infirmité humaine, d'être trahi par son Apôtre. Ce n'est pas seulement durant le temps de sa passion qu'il devait nous donner l'exemple de la patience dans les plus cruelles douleurs. Il va supporter Judas pour que tout homme apprenne à supporter avec modération une erreur de son jugement et un mépris de ses bienfaits.

#### CHAPITRE II.

SERMON SUR LA MONTAGNE, — LÉPREUX GUÉRI, — LE FILS DE LA VEUVE, — AUTRES MIRACLES.

Aux environs de l'institution des Apôtres, peu de jours auparavant, ou peu de jours après, ou ce jour-là même, Jésus prononça le Sermon sur la montagne. Il l'adressa principalement à ses Disciples, mais en se faisant entendre de la foule. Ce discours contient toute la morale du Christianisme. Le Sauveur y prophétise la destinée de l'Église, et par des traits pleins de majesté et d'empire, il prend possession du monde futur. C'est assez de marquer ici ce qui appartient davantage à l'histoire et au caractère de l'Homme-Dieu.

Voici donc ce qu'il dit à ces hommes de rien, ces hommes sans nom, sans fortune et sans lettres, qui sont groupés en petit nombre autour de lui, dans un pli de terrain, sur quelque colline ignorée d'une province tributaire. Il a proclamé la béatitude des pauvres, des pacifiques, des affligés, des opprimés, des miséricordieux. Il ajoute:

« Vous serez heureux lorsqu'à mon sujet les hommes vous chargeront d'opprobres, qu'ils vous persécuteront, qu'ils diront de vous toute sorte de mal contre la vérité. Réjouissez-vous et faites éclater votre joie, parce que la récompense qui vous attend dans le ciel est grande. Vous êtes le sel de la terre... Vous êtes la lumière du monde. » Mais quelle lumière devront-ils porter? Une

vérité qu'il révèle, qui dépasse toute compréhension, qui requiert absolument la foi. Et quel sel devront-ils répandre? Une morale qu'il impose et qu'il fait incomparablement plus sévère que tous les devoirs dont la plupart des hommes trouvaient déjà le joug trop pesant:

« Vous avez appris qu'il a été dit à vos ancêtres :

« Vous ne tuerez point..... Mais moi je vous dis que

« quiconque se mettra en colère contre son frère, méri
« tera d'être condamné... Vous avez appris qu'il a été

« dit à vos ancêtres : Vous ne commettrez point d'adul
« tère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde

« une femme avec des yeux de concupiscence, a déjà

« commis l'adultère dans son cœur. Il a été dit : Qui
« conque renverra sa femme, qu'il lui donne un acte

« de divorce. Mais moi je vous dis que quiconque ren
« verra sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère,

« l'expose à commettre un adultère, et que celui qui

« l'épouse après que son mari l'aura renvoyée, commet

« un adultère. »

Trois autres fois il répète ce souverain: Ego autem dico vobis; mais moi, je vous dis. L'histoire du Christianisme, depuis la première jusqu'à la dernière page, n'est que l'histoire du triomphe de cette parole; par son caractère même, qui tient plus souvent de la défaite que de la victoire, ce triomphe entoure sans cesse du rayonnement de la divinité l'homme qui a voulu l'imposer au monde, et qui a su que le monde le subirait. Si Jésus avait fini au Calvaire, il ne serait qu'un insensé sublime; la raison épouvantée se demanderait comment

cet homme de miracle, ce modèle de toute sagesse, de toute justice et de toute sincérité, a pu se croire Dieu.

C'est dans le Sermon sur la montagne qu'il a enseigné et l'on pourrait dire créé la prière. Car peu d'hommes avaient jusqu'alors vraiment prié, ne sachant bien ni ce qu'est Dieu, ni ce qu'est l'homme, ni ce que l'homme doit demander à Dieu. Des lèvres de l'Homme-Dieu est sortie, pour retentir éternellement, la prière commune du genre humain, cette brève, mais pleine demande dont les deux premiers mots consacrent la fraternité des hommes dans la paternité de Dieu: Notre Père!

Comme Jésus descendait de la montagne, un lépreux vint à lui. Fléchissant le genou, il lui dit: « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir. » Jésus le prit en compassion. Il étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois guéri. » Aussitôt la lèpre de cet homme disparut. L'attouchement d'un lépreux rendait impur. Jésus le toucha néanmoins, se mettant au-dessus des observances légales pour montrer que la charité les abolissait. D'autres malades lui étaient sans cesse amenés, et il les guérissait tous.

Ce lépreux qui vient à Jésus, ou plutôt vers qui Jésus descend, c'est le genre humain dans l'état où le trouva le Verbe divin lorsqu'il s'abaissa du ciel; et c'est encore l'homme qui n'a point reçu ou qui a perdu le don de Dieu. La lèpre, dans le langage de l'Écriture, est la figure, le nom même du péché. Transmissible par le sang, elle est le péché originel; contagieuse, elle est le péché actuel. Elle brûle comme l'envie, elle dessèche comme

l'avarice, elle ensie comme l'orgueil, elle énerve et détruit comme la paresse; elle corrompt, elle dévore, elle répand l'infection et l'horreur. Semblable au lépreux, l'homme en proie à tous les vices est séparé non-sculement de Dieu et des Anges, mais des autres hommes. Ils le fuient lorsqu'ils ne le séquestrent pas. Les condamnés de la justice humaine, comme autrefois les lépreux, portent un habit particulier; les bagnes sont les léproseries du péché. La loi humaine, impuissante comme l'ancienne loi, excommunie ces misérables. Elle enchaine ses lépreux, elle n'entreprend pas de les guérir: il y en a qu'elle déclare inguérissables; il y en a qu'elle tue. Jésus va aussi vers ceux-là, et plusieurs aussi de ceux-là lui disent : « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir. » Il le veut et il les guérit; et si tous le disaient, tous guériraient.

Cependant il cherchait la solitude pour prier, mais la charité le ramenait parmi les foules. Étant revenu à Capharnaum, les anciens de la ville le prièrent d'aller dans la maison d'un Centurion qui attendait de lui la guérison de son serviteur cruellement malade. Jésus répondit : « j'irai et je le guérirai. » Il se mit en chemin, lui, le Fils unique de Dieu, pour aller guérir un pauvre malade au service d'un étranger. Le Centurion, averti, lui dit ou lui fit dire : « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, mais prononcez seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Jésus, admirant ce langage, déclara qu'il n'avait point trouvé tant de foi dans Israël. Il annonça la conversion des Gentils et la réprobation des Juifs ·

« Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront placés au festin avec Abraham, Isaac et Jacob; mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres. » Alors il dit au Centurion : « Allez, et qu'il vous soit fait selon ce que vous avez cru. » A l'heure même le serviteur fut guéri.

L'Évangile fait mention de trois hommes de guerre à qui la grâce de la foi est accordée. Celui dont Notre-Seigneur a guéri le fils, celui-ci, celui qui présidait au Calvaire. De plus, la tradition dit que le Soldat qui perça le côté du Sauveur crucifié se convertit; l'on croit que c'est lui que l'Église honore sous le nom de saint Longin. Le centenier Corneille est le premier gentil que Pierre recevra dans l'Église. On voit aussi des soldats venir à la prédication et au baptême de Jean-Baptiste. La profession des armes, profession d'obéissance, de dévouement et de sacrifice, éveille dans le cœur des hommes certaines dispositions qui les rapprochent de Dieu; le Christianisme, y faisant entrer des sentiments d'humanité qu'elle ignorait, l'a mise en un honneur où elle n'était pas avant lui, et où elle ne resterait pas longtemps sans lui.

Jésus alla ensuite à une ville appelée Naïm. Comme il approchait des portes, il se trouva en face d'une grande douleur. On conduisait au sépulcre le fils unique d'une veuve. Cette mère était là. Il lui dit : « Ne pleurez point. » Et touchant le cercueil, il dit au mort : « Jeune homme, je te le commande, lève-toi. » Le mort se leva, s'assit et commença de parler; et Jésus le rendit à sa mère.

C'est la seconde résurrection mentionnée dans l'Évangile; il y en aura une troisième. Chacune a sa signification différente, qui sera expliquée plus loin.

Le bruit de ses miracles remplissait la terre d'Israël. Jean-Baptiste en entendit parler dans la prison où Hérode Antipas le retenait, sans l'empêcher pourtant de recevoir au moins quelques-uns de ses disciples; et lui, quoique captif, continuait d'annoncer le Messie. Ce qu'il apprenait de Jésus ne lui permettait pas de le méconnaître; mais ses disciples, comme il arrive souvent, ne comprenaient ni ses leçons ni sa véritable grandeur. Voyant Jésus s'élever si fort au-dessus de leur maître, ils en concevaient une jalousie qui les disposait à l'incrédulité. Par un faux zèle pour Jean, ils refusaient son témoignage. Le Précurseur voulut sagement qu'ils eussent le témoignage de leurs propres yeux. Il députa donc deux de ces obstinés vers Jésus, et ils lui demandèrent de la part de Jean : « Êtes-vous Celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? »

La réponse de Jésus fut divine. A l'instant même, il guérit une quantité de malades et de possédés qui l'entouraient. Ensuite, s'adressant aux disciples de Jean-Baptiste: « Allez, leur dit-il, rapportez à Jean ce que vous avez vu : les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, l'Évangile est prêché aux pauvres. Et heureux quiconque ne se scandalisera pas de moi. » Ces paroles font clairement allusion à celles d'Isaïe, annonçant qu'aux jours du Messie le boiteux bondira comme le cerf, la langue du muet sera déliée, les oreilles du

sourd et les yeux de l'aveugle s'ouvriront. Ainsi les disciples de Jean reçoivent une double preuve, celle des miracles et celle de l'accomplissement des prophéties. Jésus fit ensuite l'éloge de Jean, relevant sa fermeté, sa vie austère et son rang entre les Prophètes: « Oui, et plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: Voici que j'envoie devant vous mon ange qui vous préparera le chemin. Et je vous le dis en vérité, entre les enfants des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean-Baptiste. »

La mort du Précurseur eut lieu peu de temps après. Hérode, qui le gardait sous sa main dans le château où il célébrait, depuis un an, ses noces incestueuses avec la femme de son frère, donna sa tête à une fille de cette Hérodiade, pour la récompenser d'avoir dansé devant lui à la suite d'un festin. C'était la mode parmi les femmes du haut rang de danser à l'imitation de deux mimes célèbres, Pylade et Bathylle, que Rome admirait; et tels étaient les rois et les puissants de la terre à l'époque de Jésus-Christ.

Cependant Jésus allait par les villes et les bourgades, annonçant le royaume de Dieu. Les Douze l'accompagnaient, se formant sur son exemple au ministère, encore inconnu d'eux, qu'ils auraient à remplir plus tard. Il y avait aussi à sa suite, comme l'usage le permettait, quelques femmes jadis guéries de leurs maux ou délivrées de malins esprits. C'étaient Marie-Magdelaine; Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode; Suzanne et plusieurs autres. Elles assistaient Notre-Seigneur de leurs biens. Il recevait donc des riches parmi ses amis,

et l'Évangile, en marquant fréquemment cette circonstance, réfute l'erreur de ceux qui veulent voir en Jésus-Christ une sorte de niveleur, prédicateur de l'égalité des biens et des conditions. A la vérité, ces riches étaient pauvres de cœur; ils devaient l'être, puisque nul ne peut servir Dieu et Mammon. Jésus leur enseignait le bon usage des richesses, mais n'imposait sa pauvreté qu'à ceux qu'il appelait au ministère de l'Évangile.

Les Pharisiens aussi le suivaient. Mêlés dans la foule, ils tâchaient de corrompre le sens droit de ce peuple, qui ne pouvait entendre Jésus ni contempler ses miracles sans reconnaître l'envoyé de Dieu. Souvent, lorsqu'il était entré dans une maison pour se reposer, il y venait tant de monde qu'il ne pouvait pas même manger le pain. On lui amenait des malades, les malades étaientguéris, et le peuple s'écriait : N'est-ce pas là le Fils de David? Cet enthousiasme populaire exaspérait la haine des Pharisiens. Ne pouvant nier le miracle, ils recommençaient à dire que Jésus chassait les démons par le moyen des démons. D'autres lui demandaient de faire quelque prodige dans le ciel. Un jour, il les rassembla et leur montra l'absurdité de ce reproche; car le démon n'agit pas contre lui-même, et ce n'est pas au nom de Satan que l'on peut chasser Satan. Il ajouta : « Si c'est « par l'esprit de Dieu que je chasse le démon, le royaume « de Dieu est donc venu? » Mais ces sages ne voulaient point être convertis. Il vit leur obstination, en gémit et la condamna: « Je vous le dis, tout péché et tout « blasphème se pardonnera aux hommes; mais le blas« phème contre le Saint-Esprit ne se pardonnera « point. Et quiconque aura parlé contre le Fils de « l'Homme, il lui sera pardonné; mais celui qui aura « parlé contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné « ni dans ce monde ni dans l'autre. » Ce qu'il dit, remarque l'Évangile, « parce qu'ils l'accusaient d'être possédé de l'esprit immonde, » c'est-à-dire, de l'esprit de mensonge, qui est le nom même de Satan. Que celui qui a des oreilles entende!

A ceux qui lui demandaient un prodige céleste, il refusa, comme il avait refusé à Satan qui osait le tenter dans le désert. En même temps, il leur annonça un miracle qu'ils ne demandaient pas, et plus merveilleux, celui de sa résurrection : « Cette race est méchante. « Elle demande un signe, et il ne lui en sera pas donné « d'autre que celui du prophète Jonas. Car de même « que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre « de la baleine, de même le Fils de l'Homme sera trois « jours et trois nuits dans le sein de la terre. »

Comme il achevait de parler, une femme élevant la voix du milieu de la foule, s'écria : « Heureux les flancs « qui vous ont porté; heureuses les mamelles qui vous « ont allaité! » — « Dites plutôt, reprit Jésus, heureux « ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent! » C'est ainsi que sa sagesse et l'admiration publique confondaient les Pharisiens.

Néanmoins ces perfides avaient dès lors réussi à semer les germes de défiance ignorante et de brutale hostilité qui éclateront en cris de mort devant Pilate au jour de la croix. Quelques-uns des parents de Notre-Seigneur redoutaient pour lui l'effet de ces levains de pharisaïsme.

Un jour, selon saint Matthieu, sa mère et ses frères le firent appeler pendant qu'il parlait. Selon saint Marc (qui ne nomme pas ici la sainte Vierge), ils étaient venus pour l'arrêter. Leur foi encore faible se laissait envahir par la crainte, et cette crainte était sans doute éveillée par quelques mauvaises dispositions qu'ils voyaient naître dans les esprits (1). Quoi qu'il en soit, Notre-Seignéur, qui connaissait mieux qu'eux le danger, répondit conformément à la beauté de son caractère. — « Qui est ma mère, dit-il, et qui sont mes frères? » Jetant les yeux sur ceux qui étaient assis autour de lui, il ajouta : « Voici ma mère et mes frères: car quiconque fera la « volonté de mon Père qui est au ciel, c'est celui-là qui « est mon frère, ma sœur et ma mère. » Aux bergers de Bethléem, représentants du genre humain, l'Ange disait : Un enfant vous est né. Jésus ratifie une fois de plus la promesse de l'Ange. Il appartient aux hommes plus qu'à ses parents et à sa mère. Cette harmonie de l'Évangile est le charme et la lumière du cœur.

<sup>(1)</sup> On ne sait qui étaient ces parents. Des quatre cousins de Notre-Seigneur, que l'Évangile nomme ses frères, trois étaient en ce moment près de lui parmi ses Apôtres. Ce n'est donc pas d'eux qu'il est question. Quels que fussent les autres, on s'explique leurs craintes. L'humble vie de Jésus à Nazareth ne leur avait révélé que sa vertu parfaite, c'est-à-dire la qualité que les hommes remarquent le moins, et nullement sa puissance. La sainte Vierge gardait en son cœur ce qu'elle savait; mais elle le savait, et l'on ne peut admettre qu'elle ait conçu la pensée seulement d'interrompre la mission de son divin Fils. On pense donc qu'elle était venue uniquement pour le voir, sans connaître le dessein des parents.

Ensuite, Jésus sortit pour enseigner la foule. Il leur proposa diverses paraboles, genre d'instruction par lequel il allait mettre pour jamais les vérités les plus hautes à la portée des esprits les plus simples. Le Prophète avait dit en son nom: Je parlerai en paraboles, je ferai éclater des choses qui ont été cachées depuis la création du monde. Jésus accomplit la prophétie par des prophéties d'un ordre nouveau, plus claires, non moins profondes, dont l'accomplissement renouvelé tous les jours sera dans son Église un perpétuel foyer de lumière et de foi.

## CHAPITRE III.

LE SEMEUR, — L'IVRAIE, — LE GRAIN DE SÉNEVÉ, LE FILET JETÉ DANS LA MER.

Les paraboles de ce jour-là concernent le salut et annoncent l'Église.

Le Semeur a semé. Une partie de la semence est tombée près du chemin; les oiseaux sont venus et l'ont mangée. Une partie est tombée sur un terrain pierreux; le grain a levé d'abord, mais il a séché en herbe au hâle et au soleil. Une partie est tombée dans les épines; les épines ont crû, et les tiges étouffées n'ont rien produit. Une partie enfin est tombée dans la bonne terre, et les grains ont rendu l'un trente, l'autre soixante, l'autre cent pour un.

La semence, c'est la parole de Dieu. L'explication donnée par Jésus lui-même découvre les diverses dispositions où la parole de Dieu trouvera le cœur des hommes.

En ceux qui écoutent du bord du chemin, sans vouloir quitter les voies du monde, la parole ne germe même pas: sur cette route durcie passent toutes les erreurs, séjournent tous les vices. Les pensées vaines, les passions brutales, oiseaux voraces, dévorent la bonne semence aussitôt que tombée.

Les endroits pierreux sont les cœurs qui craignent plus qu'ils n'aiment. Remplis des intérêts de la chair et de la vie, ils n'ont pas de fond où la racine puisse prendre. La parole a été reçue, elle germe, on voit apparaître quelques œuvres de pénitence; mais qu'il arrive un chagrin, une tentation, une persécution, ce faible germe succombe.

Les épines, qui grandissent, sont l'envahissement des choses humaines. Dans les cœurs que ce terrain figure, le fond ne manque pas; mais la tromperie de l'ambition et des richesses étouffe le plant divin; parmi ces soucis grandissants du monde, il reste infructueux.

Or, disent les Pères, nul ne néglige le Verbe divin que selon une des manières qui sont ici prédites : dédain de la parole, lâcheté ou faiblesse, asservissement aux biens du monde. Tel est l'ordre naturel : un chemin, des pierres, des épines. Il faut donc d'abord de l'attention, puis du courage, et enfin le mépris des choses présentes. C'est ce que le Seigneur exprime, quand il ajoute : « Ce « qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui « ayant écouté la parole avec un cœur bon et excellent, « la retiennent et la conservent, et portent du fruit « par la patience! » En effet, ceux qui sont le long du chemin ne retiennent pas la parole; ceux qui sont dans les pierres ne soutiennent pas avec patience les assauts de la tentation; ceux qui sont dans les épines ne portent point de fruit. Ainsi la semence est la même pour tous; elle tombe de la main de Dieu prête à germer dans tous les cœurs, le Semeur divin la donne à tous; mais malheur à celui qui se rend lui-même une terre stérile, une terre pierreuse, une terre d'épines! Car il est plusieurs terres où ne peut germer la semence du Seigneur.

La parabole de l'ivraie se lie à celle de la semence, et contient un enseignement plus spécial.

Pendant que les serviteurs dorment, l'ennemi vient et sursème l'ivraie dans le champ que le père de famille a ensemencé de froment. L'ivraie se fait connaître, et les serviteurs négligents proposent de l'arracher. — Non, répond le père de famille, de peur que vous ne déraciniez aussi le bon grain. Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Alors je dirai aux moissonneurs: Cueillez premièrement l'ivraie, et elle sera liée en gerbes et jetée au feu; et le froment entrera dans le grenier.

Le champ, c'est le monde; le père de famille, c'est Dieu; l'ennemi est le démon, et l'ivraie est la semence de schisme et d'hérésie qu'il jettera sur la terre lorsque les pasteurs de l'Église seront négligents. Il n'est pas question de toutes sortes de semences, mais seulement d'ivraie. La semence d'ivraie produit une herbe qui ressemble à celle du blé. Au commencement les hérétiques voilent leur présence; lorsque leur liberté s'est assise et qu'ils se sont fait des partisans, alors, dit saint Jean Chrysostome, le fruit se montre, l'hérésie répand son venin. Cependant le père de famille défend qu'on l'arrache: ce n'est pas qu'il accepte cette ivraie, puisqu'elle est réservée au feu; c'est qu'elle ne pourrait être arrachée sans risque de déraciner aussi le froment.

Mais il y a une autre raison, toute miséricordieuse et divine. Dans cette terre féconde de l'Évangile, l'ivraie elle-même peut devenir froment; car là est une séve qui corrige la plante qu'elle nourrit. Comme il faut aux

uns le temps de mûrir, il faut aux autres, dit saint Jérôme, le temps de se repentir; et nous sommes prévenus de ne pas faire disparaître ainsi subitement notre frère. Tel qui est aujourd'hui gâté par un dogme pervers, demain peut-être deviendra le défenseur de la vérité. « De peur que vous n'arrachiez en même temps le froment! » Car il se peut, reprend saint Augustin, que le froment futur soit arraché sous la forme actuelle de l'ivraie. Par une patience qui vous perfectionne vousmêmes, cette patience qui fait rendre trente, soixante et cent pour un, supportez les mauvais, afin qu'ils deviennent bons. En les arrachant, vous arracheriez le froment où la grâce de Dieu et votre patience les auraient pu changer; vous frustreriez les bons eux-mêmes, auxquels ils auraient servi malgré eux. « Laissez-les croître jusqu'à la moisson, » c'est-à-dire jusqu'au jugement. Ce sera le temps de les arracher, lorsqu'il ne leur restera plus un moment pour changer de vie, et que le contraste de leurs fautes ne sera plus utile pour stimuler les bons à la vertu.

Ce précepte ne contrarie pas celui qui nous commande de faire disparaître le mal du milieu de nous. Ce qui est défendu, remarque saint Jean Chrysostome, n'est pas de s'opposer aux hérétiques, d'empêcher leurs réunions et leur propagande, de faire prévaloir contre eux la vérité, de les contenir et de les punir. C'était d'abord le sentiment de saint Augustin de ne forcer personne à l'unité du Christ, de n'agir que par la discussion, de ne vaincre que par la raison. Il craignait qu'on ne fit autant de catholiques hypocrites de ceux qu'on avait

connus hérétiques déterminés. Cependant son opinion était, dit-il, non pas combattue par des paroles, mais écrasée par des exemples contraires. Il songeait à ces lois terribles qui ordonnent aux rois de servir le Seigneur avec tremblement. Plusieurs ont remercié Dieu qui les avait contraints par la crainte, par la force, par la persécution, et qui, en les contraignant, les avait délivrés d'une autre contrainte singulièrement plus humiliante et dure, la contrainte de l'erreur. Il conclut que les rois de la terre doivent servir le Christ en publiant des lois pour le Christ, car le culte du Christ est dans l'unité. La maison de David ne peut recouvrer la paix que par la perte du rebelle Absalon, quoique David eût recommandé de le conserver sain et sauf, et n'attendît que son repentir pour lui pardonner. David pleura le coupable et se consola par la pensée de la paix rendue à son peuple. C'est ainsi que l'Église catholique, notre mère, lorsqu'elle acquiert un grand nombre d'enfants par la perte de quelques-uns, trouve un adoucissement à sa douleur dans le spectacle de tant d'âmes délivrées. Les hérétiques nous crient : A qui donc le Christ a-t-il fait violence? qui a-t-il forcé? Voici l'apôtre saint Paul. Le Christ l'a forcé, l'a enseigné, l'a consolé; et il est remarquable que celui qui entra par la contrainte du châtiment corporel, travailla plus que ceux que la seule parole avait appelés. Pourquoi l'Église ne les forcerait-elle pas à revenir, ceux qui par leur égarement ont forcé d'autres & périr?

Et malheur à qui, ne se laissant pas gagner et ne pouvant être forcé, ne sera pas changé! Le temps de la moisson viendra; les moissonneurs, les redoutables Anges, entreront dans le champ: ils feront la séparation définitive, et l'ivraie liée en gerbes sera jetée au feu. Remarquez, dit un interprète, que le châtiment est annoncé à ceux qui « font l'iniquité, » non pas à ceux qui ont fait l'iniquité; car il n'y aura de livrés aux supplices éternels que ceux qui persistent dans leurs péchés, et nullement ceux qui font pénitence. Remarquez, dit un autre, l'amour de Dieu: il est prompt pour le bienfait, lent pour la peine. Lorsqu'il sème, c'est par luimême; lorsqu'il punit, c'est par les autres, par les Anges qu'il envoie.

Le grain de sénévé, cette petite graine, la plus petite de toutes, qui devient un grand arbre, c'est encore l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est la foi dans le cœur du fidèle. Que paraissaient aux yeux du monde les douze Apôtres, ou Jésus-Christ sous la pierre du tombeau? Que paraît être l'homme obscur et inconnu en qui une humble parole a jeté le grain de sénevé, le germe de la foi? On sait ce qui est sorti du tombeau de Jésus et ce que sont devenus les Apôtres. L'homme qui reçoit la foi a en lui quelque chose de plus grand que l'humanité. Il peut s'être auparavant rempli de toutes les sciences et de toutes les erreurs, s'être voué à toutes les ambitions, s'être abandonné à toutes les séductions; il peut avoir soumis son âme à toutes les lâchetés et porter le pli profond de toutes les tyrannies : la foi grandit en lui par-dessus toutes les sciences et toutes les erreurs, elle l'arme contre toutes les séductions, le délivre de tous les jougs; il est plus fort que le monde.

plus fort que lui-même. L'arbre aux vastes rameaux se développe dans la pensée aride; où régnait la mort on voit naître des fruits abondants.

Jésus dit encore: « Le filet jeté dans la mer ramasse toutes sortes de poissons. Quand il est plein, les pêcheurs mettent à part les bons et jettent les mauvais. Il en sera de même à la consommation des siècles. Les Anges sépareront les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise. Là sera le pleur et le grincement de dents. »

L'Église ramasse des poissons de toute espèce, car elle appelle à la rémission des péchés tous les hommes, riches et pauvres, ignorants et savants, sages et insensés. Quand le filet sera plein, la destinée du genre humain sera fermée. Alors on verra ce que contenait le filet, alors se fera le partage. Dans la parabole de l'ivraie, il est question de ceux qui périssent à cause de la perversité des dogmes hérétiques, parce qu'ils n'ont pas discerné la vérité. Ici il s'agit de ceux qui périssent à cause de la perversité de leur vie, quoique pris dans le filet et ayant reçu la connaissance de Dieu. Il faut ici, dit saint Grégoire, trembler plutôt que commenter. Les tourments des réprouvés y sont annoncés en propres termes, afin que personne ne puisse alléguer son ignorance et s'appuyer sur l'obscurité du dogme des supplices éternels.

En donnant ces enseignements, Jésus fit comprendre aux Apôtres qu'ils devraient les répéter par toute la terre. « Personne après avoir allumé une lampe, leur dit-il, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit; mais on la place sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Cette recommandation suffira pour que la parole de Dieu ne soit point liée, même lorsque ceux qui ont mission de la répandre seront chargés de chaînes. La lampe sera mise sur le chandelier, elle luira, elle éclatera.

Et afin d'avertir ses auditeurs et d'attirer leur esprit à méditer le mystère des paraboles, Jésus disait fréquemment : « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende! »

### CHAPITRE IV.

INCRÉDULITÉ DE NAZARETH, — PREMIÈRE MULTIPLICATION
DES PAINS, — SECONDE TEMPÊTE APAISÉE, — ANNONCE
DE L'EUCHARISTIE.

Jésus quitta le lieu où il avait donné ses instructions et vint à Nazareth, sa patrie. Il entra dans la synagogue le jour du Sabbat, afin d'enseigner, suivant le droit de tout fils d'Israël. Il se leva pour lire. On lui mit entre les mains le livre d'Isaïe, qui était la lecture liturgique de ce moment de l'année. Car il ne changeait rien à l'ordinaire et accomplissait avec soin toutes choses suivant la loi. En ouvrant le livre, il trouva ce passage : L'esprit du Seigneur est sur moi; c'est pourquoi j'ai recu son onction pour évangéliser les pauvres, quérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles la lumière; pour publier l'heureuse année du Seigneur et le jour de la rétribution. Avant fermé le livre, il le rendit au ministre de la synagogne et s'assit. Tous les assistants le regardaient. Il leur dit : « Ces choses de l'Écriture sont accomplies « aujourd'hui que vous les entendez. »

La majesté de cette parole est d'autant plus frappante que Notre-Seigneur n'ignorait pas les mauvaises dispositions de ses auditeurs. On remarque parmi eux deux esprits. D'abord ils admirent; mais bientôt le levain des Pharisiens se manifeste et domine.

Ce levain devait fermenter à Nazareth plus aisément qu'ailleurs. Les Nazaréens regardaient sans doute le don de prophétie et de miracles comme une fortune; ils étaient jaloux que ce don fût tombé sur un homme qu'ils avaient compté pour si peu. Ils commencèrent à dire:

— N'est-ce pas là le fils du charpentier Joseph, le fils de Marie? Ne connaissons-nous pas ses frères; ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui vient donc tout ceci?

Jésus lut dans ces cœurs misérables, et prévint l'injurieuse demande qu'ils allaient lui adresser. — Fais des miracles; prouve que tu es Dieu! Les premiers qui jettent ce cri avaient vu ressusciter les morts. Quand les miracles éclatent, ils y cherchent une illégalité, ou ils les attribuent à la puissance du démon.

Jésus leur rappela qu'Elie avait été envoyé à la veuve de Sarepta, quoique les veuves ne manquassent pas en Israël, et qu'Elisée ne guérît pas les nombreux lépreux d'Israël, mais le seul Naaman, qui était Syrien. C'était les avertir de se mettre dans les dispositions requises pour recevoir la grâce, en abjurant leur jalousie et leur incrédulité. Tout au contraire ils se levèrent contre le Sauveur, le chassèrent de leur synagogue et l'entraînèrent jusqu'au sommet de la montagne, dans le dessein de le précipiter. Sa miséricorde leur épargna de tenter tout à fait ce crime. « Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla; » soit qu'il se fût rendu invisible à leurs yeux, soit qu'il eût paralysé leurs mains.

Ce fut à peu près le seul miracle qu'il fit à Nazareth; c'est celui par lequel il déjoue tous les jours tant d'entreprises de l'impiété. Il se rend invisible, il paralyse les furieux, il passe au milieu d'eux et s'en va lorsqu'ils croient le précipiter. Il leur a refusé les miracles que leur insolence exigeait, il en fait que leur incrédulité ne voit pas et dont leur âme ne profite pas.

Néanmoins sa clémence pour ses compatriotes ne put absolument rester inactive. Il imposa les mains sur quelques malades et les guérit. Le texte sacré ajoute : « Leur incrédulité l'étonnait. »

Il laissa ces ingrats et reprit ses courses miséricordieuses, allant par les chemins qu'avaient parcourus
les Patriarches et les Prophètes, répandant partout la
santé, l'espérance et la vie. Les peuples accouraient où
l'on indiquait sa présence. « Il eut pitié d'eux, parce
qu'ils étaient accablés de maux et couchés çà et là
comme des brebis qui n'ont point de pasteur. » Ayant
donc rassemblé les Apôtres, il les envoya deux par deux
dans diverses directions, au secours de ceux qui ne
pouvaient pas venir.

Cette première mission n'était encore qu'une facile entrée à l'apprentissage des durs travaux de l'apostolat. Toutefois, Jésus donna à ses Envoyés l'instruction éternelle qui devait plus tard leur faire affronter tous les périls, et qui, transmise par eux à leurs successeurs, les rendrait comme eux victorieux de la mort. Il leur enjoignit d'être pauvres, prudents et doux; de n'emporter ni deux paires de chaussures, ni deux manteaux, ni argent; de n'avoir qu'un bâton pour la marche, de

ne point résister, de ne point se défendre. Il leur donna tout pouvoir de chasser les démons et de guérir les maladies; il les prévint contre les attachements de la chair et du sang: « Qui aime son père ou sa mère « plus que moi, n'est pas digne de moi. Qui ne prend « pas sa croix et ne me suit point, n'est pas digne de « moi. Qui sauve sa vie au préjudice de ce qu'il me « doit la perdra, et qui la perdra pour moi la sauvera. » Voilà les conquérants du monde.

En ce temps-là, le nom de Jésus parvint aux oreilles du tétrarque Hérode. Ce tyran crut que le prophète dont il entendait de si grandes choses, n'était autre que Jean-Baptiste ressuscité. Il désirait le voir, mais Jésus s'éloigna. La maladie d'Hérode n'était pas de celles qu'il allait spontanément guérir.

Les Apôtres vinrent lui rendre compte de ce qu'ils avaient fait. Le bon Maître souhaitait de les conduire en quelque retraite, afin qu'ils goûtassent un peu de repos : car la foule ne leur laissait pas même le temps de manger. Il les prit donc avec lui dans une barque, et se dirigea vers une solitude du territoire de Bethsaïde. La foule l'y avait devancé comme partout, il en eut compassion comme toujours. Il emmena ces pauvres gens sur la montagne. Là, s'étant assis au milieu de ses Disciples, il rendit la santé aux malades et parla du royaume de Dieu.

Le jour avançait. Les Douze prévinrent le Seigneur qu'il était temps de renvoyer cette multitude, afin qu'avant la nuit ils pussent gagner les villages, et acheter de quoi manger. Car personne n'avait de provisions, et le lieu était désert. Jésus leur dit : « Donnezlenr vous-mêmes à manger. » Sur quoi ils lui demandèrent s'ils devaient aller acheter du pain pour deux cents deniers d'argent. Mais Jésus, paraissant ne pas les entendre, considéra la foule. Il y avait environ cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus, sachant bien ce qu'il ferait, dit à Philippe : « De quoi achèterons-nous ce qu'il faut de pain à nourrir tout ce monde? » Philippe répondit: Avec deux cents deniers d'argent, nous n'achèterions pas assez de pain pour que chacun en eût un peu. Alors Jésus s'informa des provisions que l'on pouvait posséder, et Andrévint lui dire : Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Il ajouta : Qu'est-ce que cela ? Cependant Jésus leur ordonna qu'ils les fissent tous asseoir par bandes sur l'herbe. Ensuite, ayant pris les cinq pains avec les deux poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna aux Disciples pour qu'ils les distribuassent à ceux qui étaient assis. Il leur en donna autant qu'ils en voulurent; tous mangèrent et furent rassasiés, et des morceaux de pain qui restèrent on emplit douze corbeilles. Ainsi le pain eucharistique rassasie le monde et ne s'épuise jamais. Ce n'est pas l'unique sens de ce miracle, dont il sera reparlé plus loin.

Dans le peuple, l'admiration était grande. On se disait : C'est le prophète qui doit venir ; il faut le faire roi ! Jésus les congédia pour prévenir ce dessein, et pour apprendre à ses prêtres qu'ils ne doivent point rechercher la gloire populaire. Ensuite, ayant ordonné

aux Disciples de s'embarquer et de l'attendre de l'autre côté du lac, il s'enfuit lui-même sur la montagne, où il demeura seul en prières.

Cependant la barque qui portait les Disciples luttait contre le vent. Vers la quatrième veille de la nuit (trois heures du matin), ils n'avaient fait que vingt-cinq ou trente stades. Jésus, voyant qu'ils ramaient avec peine, se rendit près d'eux, et il marchait sur les flots agités. Les Disciples l'aperçurent, se dirigeant comme s'il voulait les dépasser, et crurent voir un fantôme. Ils jetèrent un cri. Jésus leur dit : « C'est moi, ne craignez point. » — Seigneur, s'écria Pierre, si c'est vous ordonnez que j'aille à vous sur les eaux! Jésus lui dit: « Viens. » Et Pierre, sorti de la barque, marchait aussi sur la mer. Mais le vent était fort, Pierre eut peur, et au même instant il enfonça. Celui qui n'a pas craint de s'engager sur la profondeur de l'abîme, se laisse ébranler par le bruit du vent. C'est le même homme que son amour pour Jésus traînera au prétoire, et à qui la voix d'une servante fera renier Jésus.

Toutefois, l'Apôtre n'outragea pas le cœur de son Maître au point d'oublier sa puissance et sa bonté. Il cria: — Seigneur, sauvez-moi! Jésus le prit par la main et lui dit: « Homme de peu de foi, pourquoi astu douté? » Si sa foi avait été ferme, le vent n'aurait pu lui nuire, la mer serait restée solide sous ses pieds. Ce n'était pas Pierre qui marchait sur les eaux, dit saint Jérôme, c'était la foi. Pierre avait besoin de l'apprendre; Jésus lui a donné de le savoir pour toujours. Il le prit par la main. Comme la mère voyant le péril de

son petit, qui est sorti avant le temps, le prend sur ses ailes et le reporte au nid, ainsi fait Jésus. Alors Jésus monta avec Pierre dans la barque, et aussitôt le vent cessa; et immédiatement la barque se trouva au rivage où ils allaient.

Jésus avait marché sur les eaux, il y avait fait marcher Pierre, il avait apaisé la tempête, un trajet de plusieurs heures avait été franchi en un moment. Les yeux des Disciples ne s'étaient pas ouverts à la multiplication des pains ; mais ces nouveaux miracles, multipliés pour eux seuls, firent enfin tomber le bandeau. Ils adorèrent leur Maître et lui dirent : Vous êtes vraiment le Fils de Dieu.

Tout le pays fut promptement informé de la présence de Jésus. En quelque lieu qu'il entrât, bourg, ville ou village, on y apportait les malades. Rangés sur les places publiques, ils le priaient de leur laisser toucher seulement le bord de sa robe, et ils s'en allaient guéris.

Les hommes qui avaient profité de la multiplication des pains voulaient toujours le proclamer roi. Après l'avoir cherché sur les bords du lac, depuis le jour de la multiplication des pains, ils se trouvèrent réunis en grand nombre à Capharnaum lorsqu'il y revint. Au fond de leur zèle, comme la suite le prouve, il n'y avait que le désir d'une vie oisive dans l'abondance des choses nécessaires. Ils n'attendaient rien de plus du Messie.

Le moment était arrivé de leur en donner une idée plus haute, et de faire entendre quel pain le Messie apportait au monde, Jésus leur dit donc qu'ils le cherchaient parce qu'il les avait rassasiés de pain, mais qu'ils devaient travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure jusque dans la vie éternelle, et que c'était cette nourriture que le Fils de l'homme leur donnerait.

Ils lui demandèrent quelles œuvres les rendraient agréables à Dieu. Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en Celui qu'il a envoyé. » Car la foi produit l'humilité, le désir, l'amour et toutes les œuvres de la vie.

Mais l'esprit des Pharisiens fermentait en eux. Ils nièrent que les miracles dont ils étaient témoins dussent les obliger de croire. Faisant allusion à la multiplication des pains, qui était tout à l'heure le fondement de leur espérance, ils objectèrent que Moïse avait fait bien plus, en nourrissant leurs pères dans le désert avec la manne, comme il est écrit : Il leur a donné un pain céleste à manger. Jésus leur répondit : « Le vrai « pain céleste n'est pas de Moïse, mais de mon Père. « Car le vrai pain de Dieu est celui qui vient du ciel et « donne la vie au monde. » Ils lui dirent : Seigneur, donnez-nous toujours de ce pain-là.

Alors Jésus, entrant dans les profondeurs du mystère, leur dit: « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à « moi n'aura point de faim, et celui qui croit en moi « n'aura jamais soif... C'est la volonté de mon père qui « m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui « ait la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier « jour. »

Paroles vraies à la lettre, mais que les Juiss n'entendirent pas et ne voulaient pas entendre.

Cette vie éternelle dont parlait Jésus, étant exempte des misères et des besoins de la vie présente, il est vrai littéralement que quiconque la possédera n'aura plus faim et n'aura plus soif, mais sera pour jamais parfaitement rassasié. Et encore que la vie éternelle ne doive commencer qu'à la résurrection, cependant il est vrai que dès la vie présente elle existe en ceux qui se nourrissent du pain vivant. Mèlé à leur chair, le pain eucharistique y insère le germe immatériel de l'éternelle vie, et la mort naturelle ne le détruira pas. Il sera conservé dans leurs ossements arides, aucun atome de leur poussière dispersée n'en sera disjoint; il y dormira jusqu'au jour où Dieu commandera qu'il éclose, et aussitôt cette chair revivra ou plutôt fleurira, pleine de gloire, revêtue d'immortalité, dépouillée des concupiscences qui ont été la cause de sa corruption. Rien d'impur ne restera plus en elle, rien que puisse atteindre l'aiguillon de la mort : le contact du Fils de Dieu aura détruit et consumé le principe de la mort. Ce que la foi de l'homme a cru et désiré, l'amour de Dieu l'a voulu et l'a fait.

Au lieu de croire et d'attendre l'explication de ce qu'ils ne comprenaient pas, les Juiss se mirent à murmurer contre ceux de Nazareth, dont plusieurs peutêtre étaient parmi eux : — N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph? Que nous dit-il, qu'il est descendu du ciel?

Jésus les avertit sévèrement de ne point murmurer; et après quelques mots souverains, réservés, pour ainsi dire, à l'interprétation de saint Paul et de l'Église, afin d'éclairer plus tard le mystère de la grâce, il continua son discours.

Mettant le poids et le joug de l'autorité divine sur leur raison révoltée, il leur apprit que ce pain mystérieux qu'il leur annonçait, c'était lui-même, c'était sa chair : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui « croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils « sont morts. C'est ici le pain descendu du ciel, afin « que si quelqu'un en mange, il ne meure point. Je « suis le pain vivant qui suis descendu du ciel. Si quel- « qu'un mange de ce pain, il vivra éternellement: et le « pain que je donnerai, c'est ma chair. »

A ce mot, les murmures redoublèrent : Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Comment! mot judaïque, dit saint Cyrille. Du droit de sa divinité, Jésus répondit par une affirmation nouvelle: « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne man-« gez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez « son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui « qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éter-« nelle, et je le ressusciterai au dernier jour : car ma « chair est véritablement une nourriture, et mon sang « est véritablement un breuvage. Celui qui mange ma « chair et boit mon sang demeure en moi et moi en « lui. Comme mon Père qui est vivant m'a envoyé et « que je vis par le Père, de même celui qui me mange « vivra aussi par moi. C'est ici le pain qui est descendu « du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont

« mangé la manne et qui sont morts ; celui qui mange « ce pain-ci vivra éternellement. »

L'homme, dit Bossuet, raisonne toujours contre les bontés de Dieu, par conséquent contre lui-même. Ceuxci crurent que Jésus leur parlait de la chair d'un homme semblable aux autres, de la chair du fils de Joseph; que ce serait une chair semblable à celle dont les hommes nourrissent leur corps; et enfin, une chair qu'ils consumeraient en la mangeant. A ces trois erreurs Jésus fait trois réponses. — Je suis le pain vivant descendu du ciel : donc la chair qu'il promet n'est pas la chair du fils de Joseph, c'est la chair du Fils de Dieu, chair conçue du Saint-Esprit et formée du sang d'une vierge. - La volonté de mon Père est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, et que je les ressuscite au dernier jour... Qui mange de ce pain, de ma chair que je donnerai pour la vie du monde, vivra éternellement : donc la vie que devait entretenir sa chair, n'était pas cette vie commune et mortelle, mais la vie éternelle tant de l'âme que du corps, où nous serons changés et semblables aux Anges de Dieu. - Vous verrez le Fils de l'homme monter au lieu d'où il est venu: donc, quoique sa chair soit donnée en nourriture, il n'en demeurera pas moins vivant et entier.

Saint Jean, qui rapporte ces choses divines, ajoute: « C'est ce que dit Jésus, enseignant dans la synagogue, à Capharnaüm. » Il convenait qu'elles fussent dites dès lors, pour préparer les Apôtres à l'institution de la sainte Cène; et il convenait qu'elles fussent dites dans

la synagogue, publiquement, afin que, quand les Apôtres, seuls témoins de l'institution de la Cène, auront à proposer ce formidable mystère, ils puissent invoquer la parole publique du Seigneur. En tout et partout la miséricordieuse sagesse de Jésus a pris soin d'aider notre incrédulité.

Néanmoins la plupart de ces hommes, qui pouvaient si aisément le croire à cause des miracles qu'ils avaient vus, ne le crurent pas. Il se trouva des incrédules même parmi les Disciples, « et plusieurs se retirèrent. » Prompt accomplissement de la parabole prophétique de la semence!

Jésus n'en fut pas surpris. « Il savait dès le commencement, » de toute éternité comme Dieu, dès sa conception comme homme, « qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le trahirait. » Il dit aux Douze : « Et vous, ne voulez-vous point aussi vous en aller ? »

Pierre, au nom de tous, ne doutant pas qu'ils ne fussent comme lui, pleins d'une foi respectueuse, répondit: « Seigneur, à qui irions-nous? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, et nous l'avons reconnu, que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu. »

Jésus dit : « Ne vous ai-je pas choisis vous douze ? « Et cependant il y en a un de vous qui est un « démon. »

Oh! que ce cœur saigna longtemps avant d'être percé!

## LA VIE

DE

# NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST

## LIVRE IV.

EDUCATION DES APOTRES.

## CHAPITRE I.

FAUSSE PURIFICATION. LA CHANANÉENNE, LE SOURD-MUET, SECONDE MULTIPLICATION DES PAINS.

On pourrait dire que l'Évangile est l'histoire de l'éducation de saint Pierre et des Apôtres. Parce qu'il est l'homme parfait, Jésus est l'adorateur et le prêtre parfait, et ce fut sa mission de former des adorateurs et des prêtres.

A partir du moment où nous sommes, il y met un soin non plus constant, mais plus direct. Les instructions prennent le pas sur les miracles. Il instruit sous forme de paraboles ou de controverses avec les Pharisiens, Scribes et Docteurs de la Loi. Ces hommes, qui dominaient à Jérusalem, étaient nombreux partout. Mêlés au peuple, ils suivaient Jésus pas à pas, toujours prêts à lui proposer des questions captieuses, afin d'obtenir des réponses où ils trouvassent de quoi l'accuser. Si nous possédions les relations qu'ils ont envoyées au Sanhédrin, nous aurions la substance et l'art de toutes les calomnies qui seront jamais élevées contre l'Église.

Un jour, ayant observé que quelques-uns des Disciples mangeaient sans s'être lavé les mains, ils signalèrent comme une transgression cet oubli des coutumes. On lit dans les Prophètes: Lavez-vous et soyez purs. — Purifiez-vous, vous qui portez les vases du Seigneur, et d'autres paroles semblables. Cela est dit pour commander la correction de l'âme et du cœur. Les Pharisiens l'interprétaient dans un sens matériel. De continuelles ablutions les dispensaient des larmes, des aumônes et des œuvres de justice.

Ils dirent donc à Jésus : « D'où vient que vos Disciples violent la tradition et ne se lavent point les mains pour manger ? » Jésus daigna leur répondre.

C'est ici une de ces petites circonstances qui servent à beaucoup de faibles esprits pour injurier la simplicité de l'Évangile. — Voilà, disent-ils, le Fils de Dieu en contestation sur le point de savoir s'il faut se laver les mains avant dîner! Heureusement pour nous, le Fils de Dieu a moins méprisé nos misères. Il a voulu ce débat, comme il a voulu apaiser la tempête, comme il voudra ressusciter Lazare, comme il veut mourir sur la croix. La puérile question des Pharisiens lui servit

à marquer le caractère de vraie purification contre le formalisme où l'esprit pharisaïque fait consister la piété.

Il reprit sévèrement ces censeurs qui montraient tant de respect pour des minuties de tradition purement humaine, mais qui ne craignaient pas d'enfreindre les préceptes les plus essentiels, nettoyant scrupuleusement les bords du vase et laissant l'ordure au fond de la coupe, filtrant l'eau pour éviter d'avaler un moucheron, et avalant un chameau. Il leur reprocha d'avoir une tradition ou plutôt un sophisme qui dispensait le fils d'assister son père dans le besoin, pourvu qu'il ne manquât de faire une certaine offrande au Temple. « Hypo-« crites, leur dit-il, vous voilà bien saints, de vous « dispenser du commandement de Dieu pour vous atta-« cher à votre tradition! » Il s'adressa ensuite au peuple, qui n'avait pas entendu cette réprimande; et d'une voix élevée, il continua : « Écoutez tous et comprenez « bien : Rien de ce qui entre dans le corps de l'homme « n'est capable de le souiller ; ce qui sort de l'homme, « c'est ce qui le souille. »

Les Disciples, alarmés du courroux des Pharisiens, peut-être scandalisés eux-mêmes, demandèrent l'explication d'une parole nouvelle pour eux, et qui semblait aller contre la défense si respectée de manger des animaux immondes. En effet, cette barrière juive devait disparaître, mais plus tard.

Pierre, suivant l'usage, avait parlé pour tous. Le Maître répondit : « Ce qui entre de dehors dans l'homme « ne le peut souiller, parce qu'il n'entre pas dans le « cœur ; mais ce qui sort de la bouche part du cœur. « C'est du dedans et du cœur de l'homme que viennent « les méchantes pensées, les impudicités, les homicides, « les larcins, l'avarice, le blasphème, l'orgueil et tous « les crimes. C'est là ce qui rend impur, et non pas « de manger sans avoir lavé ses mains. » Parole féconde, du nombre de celles qui ont donné à l'homme des sens nouveaux et qui l'ont doué de l'intelligence de lui-même. Le cœur de l'homme, dit Origène, est grand lorsqu'il est pur, et sa petitesse corporelle ne l'empêche pas de recevoir le Seigneur, qui est esprit. Lorsque le cœur de l'homme possède la pureté, il embrasse la vérité.

Jésus quitta ce lieu et s'en alla sur les confins de Tyr et de Sidon. Après avoir condamné les observances superstitieuses des Juifs, qui n'ont pas voulu l'entendre, il se tourne vers les païens. Enseignement analogue à celui que l'on peut tirer de la mission de Sichar, en Samarie. Le Maître patient se plie à la faiblesse des Disciples et répète souvent la même leçon, mais il y ajoute chaque fois quelque chose qui la grave mieux dans leur intelligence élargie. Cette fois il se cacha, parce que le temps de la prédication aux Gentils n'était pas encore arrivé. Cependant, parmi la foule qui devait ignorer sa présence, il y avait une âme croyante qu'il voulait récompenser, et celle-là sut bien arriver à lui.

Une femme Chananéenne, du pays de Syro-Phénicie, accourut donc vers Jésus, disant et criant sur le chemin : « Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi; ma fille est cruellement tourmentée du démon! » L'Esprit-Saint, qui inspire la prière, dit tout en peu de mots: Seigneur:

cette femme confesse la divinité; Fils de David: elle confesse l'humanité; Ayez pitié de moi, non pas, ayez pitié de ma fille, car la souffrance de la fille est la dou-leur propre de la mère; ma fille est cruellement tourmentée du démon: voilà le mal exposé au médecin dans toute sa force et dans toute sa gravité.

L'action de la Chananéenne est aussi sage que sa prière. Elle ne demande rien aux hommes ; appuyée sur la foi, elle s'adresse à Dieu directement.

Cependant Jésus ne semblait point l'entendre et ne lui répondait pas un mot. Les Disciples, touchés de sa douleur ou importunés de sa plainte, le prièrent de la congédier en lui accordant ce qu'elle sollicitait. Il leur dit qu'il n'était envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, et il continua de marcher. Mais la Chananéenne montrant autant de foi que d'amour maternel, le suivit, et pénétrant dans la maison où il était entré, elle se jeta à ses pieds, criant toujours : « Seigneur, secourez-moi; délivrez ma fille! » Alors, avec une sévérité qui ne lui était pas ordinaire, et pour que cette païenne connût la puissance de la foi : « Laissez pre-« mièrement, lui dit-il, les enfants se rassasier, car il « ne convient pas de prendre le pain des enfants pour « le jeter aux chiens. » Cette dureté (sans doute tempérée par l'accent) ne put rebuter la suppliante. - « Il est vrai, Seigneur, répliqua-t-elle; mais encore les petits chiens peuvent-ils manger sous la table les miettes du pain des enfants. » A ce trait d'humilité, après une si ferme persévérance, Jésus, comme vaincu, lui dit: « O femme, ta foi est grande! Et pour ce mot,

« qu'il te soit fait selon ton désir. Va, ta fille est « guérie. »

La fille de la Chananéenne comme le serviteur du Centurion, sont guéris sans que le Seigneur soit entré chez eux. Les nations que le Christ n'avait pas visitées seront sauvées par sa parole et par la prière de son Église. C'est l'Église, cette mère dont la tendresse et la foi ne se laissent point rebuter, et qui va disant toujours: « Seigneur, ayez pitié de moi, guérissez mon « enfant! » Comme l'Hémorroïsse et comme la Samaritaine, qui sont sorties de leur ville, la Chananéenne a quitté son pays natal, et elle figure la Gentilité. Comme Ruth, Moabite, nommée parmi les ancêtres du Seigneur, elle est admise dans la maison de Dieu par la puissance de son amour et de sa foi.

Jésus quitta ensuite la contrée. S'il n'y fit pas d'autres miracles, celui-ci, par lequel il enseigne si fortement l'efficacité de la prière, contient un second enseignement : il nous apprend que le bien d'une seule âme suffisait au Fils de Dieu pour lui faire accepter le labeur d'une mission.

Il revint au bord de la mer de Galilée, et dès que l'on y connut son retour, on lui amena un sourd-muet. Il le tira à l'écart, lui toucha les oreilles et la langue, leva les yeux au ciel et poussa un soupir. Ensuite il dit: Ephpheta (sois ouvert); et le sourd-muet entendit et parla.

L'éloignement de la foule, les yeux levés au ciel, le soupir, sont pour apprendre aux Apôtres à fuir la vaine gloire, à se souvenir que c'est du ciel qu'il faut attendre tout bienfait, que tout s'obtient de Dieu par le gémissement de la prière, que l'humilité enfin vaut plus que le pouvoir des miracles. Ce gémissement, qui est en Jésus l'effet de la compassion, doit être en nous le désaveu et l'expiation du mal. Lorsque nous savons gémir, c'est alors que nous demandons efficacement notre délivrance des suites du péché.

Jésus touche l'infirme, pour montrer que son corps, uni à la divinité, est enrichi de la puissance de la divinité, et opère divinement ; argument contre les hérésies futures. Paraissant dans notre chair, il la fait voir rétablie en toute sa perfection et investie de toute la gloire qui lui sèra donnée. Il se sert de son doigt pour ouvrir l'ouïe fermée, de sa salive pour délier la langue muette, et enfin il ordonne : Ephpheta! Les deux natures se distinguent sans se séparer. Il prie, gémit et travaille comme un homme ; il guérit le sourd d'une seule de ses paroles de Dieu : Sois ouvert!

D'autres miracles suivirent en grand nombre. Les muets parlaient, les boiteux marchaient, les aveugles voyaient. Un cri s'élevait de l'âme du peuple : — Il a bien fait toutes choses! Et tous publiaient les louanges lu Dieu d'Israël.

Comme la multitude était considérable et le lieu désert, Jésus renouvela le miracle de la multiplication des pains. Les Disciples avaient déjà oublié la première. Ils se préoccupèrent encore du moyen d'acheter assez de pain pour nourrir quatre mille hommes qui s'étaient rassemblés là, sans compter les femmes et les enfants. On trouva sept pains et quelques petits poissons. Jésus

les bénit de cette bénédiction par laquelle, au commencement, le Verbe a donné aux créatures la vertu de croître et de multiplier, et ils multiplièrent entre ses mains comme le grain multiplie dans la terre. Tous mangèrent et furent rassasiés, et des morceaux qui restèrent on remporta sept corbeilles pleines.

Outre divers sens particuliers, très-abondants et trèsbeaux, les deux miracles de la multiplication du pain ont un sens général qui leur est commun et qui les complète l'un par l'autre. Avant de l'examiner, jetons les yeux sur la solution que l'enseignement qui résulte de ces miracles pourrait actuellement donner à l'une des grandes difficultés du monde. Il s'agit de la multiplication et du partage des richesses.

Le problème est de nourrir tout un peuple : cinq mille hommes la première fois, quatre mille la seconde, plus les femmes et les enfants ; ce qui, dans les deux occasions, a dû doubler au moins le chiffre. Pour faire face au besoin, il n'y a rien. On est dans le désert. Les Apôtres, qui représentent le Pouvoir, s'inquiètent de la situation. Ils proposent à Jésus ce que la sagesse humaine peut proposer : Renvoyez cette foule, afin que chacun se pourvoie comme il pourra. Jésus répond : Donnez-leur vous-mêmes à manger.

Les Apôtres, alors, pensent à acheter du pain, et veulent généreusement y mettre tout ce qu'ils possèdent. Une prompte et triste réflexion les décourage : Quand même on y mettrait deux cents deniers d'argent (probablement beaucoup plus que ne contenait la bourse commune), ce ne serait pas assez pour que chacun en eût un petit morceau! Pourtant, rien autre chose à faire. Il faut choisir : les laisser se pourvoir comme ils pourront, sans prendre souci des petits et des faibles, sacrifier le pauvre ; ou jeter dans le gouffre l'épargne publique, sacrifier le riche : et ce sacrifice ne suffira pas.

Un troisième moyen est suggéré, mais comme en rougissant, tant il semble inefficace. Dans cette foule affamée, on a découvert un riche, un enfant qui possède cinq pains d'orge et deux petits poissons. C'est plus qu'il ne faut pour lui. On peut dépouiller ce riche, qui a trop, au profit de ceux qui n'ont rien, et mettre en commun son abondance, ses cinq pains d'orge et ses deux poissons. — Or, dit l'inventeur du système, qu'estce que cela à partager entre tant de bouches!

Abandonner le pauvre, le nourrir un instant aux dépens de l'État en ruinant l'État, dépouiller le riche sans aucun profit pour personne et sans tirer l'État de son péril, ainsi se présente le problème. De plus en plus les gouvernements se voient fatalement serrés entre ces abimes. A travers ces abîmes, aucune science politique ne peut trouver d'issue.

Dans l'histoire évangélique, Jésus intervient. Jésus est engagé envers ce peuple qui l'a suivi au désert pour écouter sa parole, et qui, par conséquent, a rempli le précepte de « chercher premièrement le royaume de Dieu. »

Il commande d'abord aux Apôtres de mettre de l'ordre parmi la foule, de les distribuer par bandes de cent et de cinquante, de les faire asseoir sur l'herbe verte (figure des convoitises qu'il faut mépriser). Puis, quand la cohue a reçu cette organisation qui place chaque troupeau et chaque individu sous la direction d'un pasteur, il se fait apporter les faibles provisions qu'on a trouvées, et il les bénit. C'est à lui qu'on les apporte, parce que c'est à Lui qu'elles appartiennent comme créateur de tout bien et maître de toute créature; il les bénit en levant les yeux au ciel, parce que c'est à Dieu qu'il faut demander toute bénédiction et tout accroissement; il les distribue par la main des Apôtres, parce que c'est Lui qui a le droit d'en disposer; elles suffisent, parce que sa bénédiction les a multipliées; il en reste après que chacun en a mangé et s'est rassasié, parce que Dieu donne tout avec abondance, et parce qu'il a fait cette loi, que l'aumône ne ruine pas celui qui la répand, et au contraire l'enrichit.

C'est là l'économie sociale de l'Évangile : inspirer premièrement aux peuples le goût des choses de Dieu; établir parmi eux l'ordre et leur donner des pasteurs ; leur enseigner à mépriser les convoitises qui les rendent insatiables ; demander à Dieu de bénir et multiplier les vraies richesses matérielles, celles qui sont nécessaires à l'existence. Toute cette économie évangélique paraît aujourd'hui digne de mépris ; mais l'abîme du paupérisme s'est ouvert, et, pour remède, le communisme est sérieusement proposé. On peut déjà prévoir que les institutions communistes ouvriront des cirques plus aisément qu'elles ne donneront du pain.

Le sens mystique des deux multiplications de pains est, comme dans plusieurs autres miracles, l'accomplissement de la Loi par l'institution de l'Eucharistie et le ministère de l'Église.

« J'ai pitié de ce peuple, dit Jésus avant le second miracle; ils n'ont rien à manger, et si je les renvoie à jeun, les forces leur manqueront sur la route, car plusieurs sont venus de loin. » Ailleurs il est dit que Jésus les regardait avec compassion, « parce qu'ils erraient comme des brebis sans pasteur. » Or Jésus est venu dans le monde pour les nourrir et pour leur donner des pasteurs qu'il aura choisis; et c'est Lui qui sera en même temps la nourriture suprême et éternelle, et le suprême et éternel pasteur.

Le premier miracle nourrit cinq mille hommes, tous de la contrée. C'est le nombre de ceux qui se convertiront à la seconde prédication de saint Pierre, et qui seront tous Juifs. Au second miracle, il y a quatre mille hommes « venus de loin », selon la remarque du Seigneur. Par ce nombre de quatre mille, le miracle est déjà figuratif de la conversion des Gentils, lesquels devaient venir de tous les points de la terre, et, comme dit l'Écriture, « des quatre vents. »

La première fois, ce sont les Apôtres qui pensent au besoin de la foule. Ils y pensent pour la renvoyer, afin qu'elle aille se pourvoir, chacun comme il le pourra. C'est le caractère du sacerdoce juif. Il n'avait rien à donner aux « étrangers », et peu de chose aux autres. Cependant, ce désir même de les renvoyer indique quelque souci de leur bien; les Patriarches et les Prophètes priaient Dieu pour le peuple d'Israël. La seconde fois, quoique la foule soit là depuis longtemps, et le désert

plus aride, personne ne pense qu'elle peut souffrir de la faim. Jésus-Christ seul y pense, seul il a eu pitié de la triste foule des nations. Il promène sur elle un regard d'amour : Je ne veux pas qu'ils s'en aillent sans nourriture; ils tomberaient en chemin!

Dans le premier miraele, il y avait cinq pains d'orge; dans le second, sept pains de froment. Les Évangélistes, dit saint Cyrille, pouvaient se contenter de rapporter que le Sauveur rassasia un peuple nombreux avec le peu d'aliments qu'un seul enfant portait. Puisqu'ils ont si exactement marqué le nombre et la qualité des pains, c'est donc que ces circonstances couvrent un mystère.

En effet, les cinq pains du premier miracle indiquent les rites de l'ancienne Loi, contenue dans les cinq livres de Moïse, où le peuple juif puisait son aliment spirituel; et les sept pains du second miracle figurent admirablement la loi évangélique, dans laquelle la grâce septiforme de l'Esprit-Saint est distribuée à tous les fidèles par la prédication et par les sacrements. Ces sept pains représentent donc, dit le Vénérable Bède, les sept sacrements institués par Jésus-Christ pour nourrir les chrétiens durant leur voyage vers l'éternité.

Les cinq pains du premier miracle étaient d'orge. L'orge est la nourriture des bêtes de somme et des esclaves; l'esprit de la loi antique était un esprit de crainte et de servitude. La partie nutritive de l'orge est recouverte de téguments très-tenaces; l'aliment vital de l'âme, dans la loi mosaïque, était enveloppé de voiles très-épais. Les pains d'orge sont trouvés en la possession d'un enfant qui les portait sans les manger; les livres

mosaïques étaient placés entre les mains d'un sacerdoce et d'un peuple qui ne savaient les entendre que dans un sens puéril, et qui les observent encore sans en retirer aucun profit.

Le froment, dont sont formés les sept pains du second miracle, est la nourriture des hommes, la nourriture prophétisée. Il les a nourris du plus pur froment. Par le fruit du froment, ils ont multiplié. David avait ainsi chanté ce festin du Messie, et rien ne pouvait mieux exprimer l'esprit de la Loi nouvelle, la douceur, la grâce, l'amour, l'abondance du Christ.

Le Christ lui-même est figuré dans le festin. Le poisson passé par le feu, dit saint Augustin, c'est Jésus-Christ depuis sa passion. Ce symbole est ancien comme l'Église. Ventura pense que les deux poissons indiquent les deux caractères, de prêtre et de victime, que le Christ a réunis sur la croix. Du mérite infini de son immolation, les cinq pains d'orge et les sept pains de froment, les rites de la Loi mosaïque et les sacrements de la Loi évangélique, tirent leur efficacité pour le salut des âmes.

Jésus n'a pas voulu créer lui-même de rien, comme il aurait pu le faire, ces pains dont il a nourri la foule, ni ordonné qu'ils descendissent du ciel, comme la manne, en quantité suffisante. D'une part, le pain était déjà descendu, il existait tel qu'il voulait le donner, c'était lui-même; il le multiplie seulement par un miracle aussi grand que la création, pour indiquer encore que c'est bien Lui, et qu'il donne sa propre substance. D'autre part, recevant réellement les pains

et les poissons des mains de ses Disciples, il ajoute de nouveaux enseignements : en même temps, il associe l'homme à son œuvre, comme il l'a fait en de nombreuses occasions par d'autres actes, notamment par l'institution des Apôtres ; il confirme le ministère de l'Église ; il complète enfin le symbole qu'il lui plaît de donner et rend plus sensible la vérité dont il veut nous instruire. Dans les sacrements, il ne crée pas, il reçoit de l'Église la matière dont les sacrements sont formés.

Aux mains des Disciples, les pains étaient sans saveur, insuffisants, inutiles; aux mains de Jésus et par sa bénédiction, ils se multiplient, ils acquièrent une vertu merveilleuse, ils suffisent, il en reste. De même, l'eau, le pain, le vin, l'huile, matière des sacrements, sont par eux-mêmes incapables de produire aucun effet moral; mais, par la bénédiction de Jésus-Christ, cette matière reçoit la vertu de conférer et d'accroître la grâce qui rassasie l'âme et la remplit de force spirituelle.

Le poisson comme le pain est apporté par les Apôtres.

Le poisson est le butin des pêcheurs; ce sont eux qui l'ont pris dans les eaux profondes, là où il leur a été dit de jeter le filet. La possession plus intime de Jésus-Christ est le partage de ceux qui se sont davantage donnés à lui, qui ont davantage écouté sa parole, qu'il a choisis pour être davantage avec eux. Ils le distribuent par la prédication, surtout par la prédication de ses souffrances qui attire aux sacrements et leur communique sa suavité. « Je ne prêche que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié, » disait saint Paul. Le poisson est avec le pain, parce que la prédication des mystères de

Jésus-Christ éclaire l'intelligence, tandis que le pain des sacrements nourrit le cœur; et l'un et l'autre sont la nourriture du peuple.

Les Pères font une autre remarque. Comme les pains, disent-ils, ne furent suffisants que parce que Jésus les bénit, on n'en vit l'intérieur que parce qu'il les rompit. Ainsi nous connaissons que les prophéties de la Loi ancienne et les mystères de la Loi nouvelle nous seraient restés cachés sans la lumière de la parole. Ni les rites antiques, ni les nouveaux sacrements n'auraient eu nulle vertu pour soutenir le peuple juif et pour nourrir le peuple chrétien, si Jésus ne les avait lui-même, d'abord en figure, puis en réalité, fécondés par sa toutepuissante bénédiction. Cette bénédiction, prononcée au commencement du monde sur toutes les créatures, leur donne la vie par la faculté de se reproduire et de multiplier; la même bénédiction prononcée sur les institutions spirituelles de la Loi et de l'Évangile leur assura, chacune dans sa mesure, la durée et l'efficacité.

Ainsi le premier miracle figure l'ancienne alliance; le second, la nouvelle. Et dans l'un et dans l'autre, Jésus seul ayant opéré, il nous est indiqué par là que le Médiateur céleste, né selon la chair au milieu des temps, est aussi le Verbe de Dieu antérieur au temps: le Dieu de la Loi et le Dieu de l'Évangile, qui a donné aux Prophètes l'intelligence des mystères futurs, aux Apôtres l'intelligence des mystères accomplis; le même qui a nourri le peule juif avec l'orge des sacrements figuratifs, le même qui nourrit le peuple chrétien avec le froment des sacrements réels.

Cependant Jésus ne veut pas écraser la liberté sous les miracles. Ce qu'il fait si bien, l'ennemi qu'il laisse libre pour un temps entreprendra de le détruire. Satan suscitera des hérétiques qui chercheront à glisser du poison dans le pain que donne le Christ. La providence du Christ pourvoit à ce péril. Sans ôter aux hommes le mérite de le combattre, elle leur fournit par avance les moyens de l'éviter. Avec cette puissance et cette sagesse souveraine qui n'a besoin que d'un mot pour éclairer quatre mille ans de mystères, et d'un acte de volonté pour dilater une bouchée de pain de manière à nourrir tout un peuple, Jésus concentre aussi en quelques paroles, et en quelques circonstances peu apparentes, des instructions qui déjoueront toutes les subtilités de l'hérésie jusqu'à la fin du monde.

L'hérésie niera la nécessité du ministère ecclésiastique pour la dispensation de la doctrine et de la grâce de Jésus-Christ. Elle prétendra que tout fidèle obtient la lumière de Dieu sans aucun intermédiaire, immédiatement par la foi, et qu'en conséquence, il n'y a nul besoin d'évêque ni d'intervention sacerdotale.

Assurément Jésus pouvait faire qu'il en fût ainsi. Il pouvait tout accomplir par lui-même, sans recourir à ses Disciples. Mais assurément aussi il les a employés, et non sans dessein. Ce dessein l'Apôtre le connaissait du Sauveur lui-même : « Que chacun, dit-il, nous considère comme étant les ministres de Jésus-Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu. » Toutes les circonstances des deux miracles révèlent cette doctrine.

Jésus commence par dire aux Apôtres: « Il n'est pas

« nécessaire de renvoyer ce peuple; donnez-leur vous-« mêmes à manger. » Par ce mystérieux langage, prophétique de ce qui allait arriver, Jésus, remarque Origène, donne exclusivement aux Apôtres et à leurs successeurs le pouvoir de nourrir le peuple fidèle. Il fixe dès lors, ajoute saint Ambroise, l'économie de la prédication évangélique pour l'alimentation des âmes. « Donnez-leur vous-mêmes à manger, » c'est la même parole qui leur sera dite plus tard : « Allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Qui croira et aura reçu le baptême, celui-là sera sauvé. »

Les Apôtres encore transmettent à la foule l'ordre de s'asseoir, et ce sont eux qui la font ranger sur l'herbe par bandes distinctes, on pourrait dire par diocèses, par églises. Donc, c'est la volonté de Dieu qu'il n'appartienne pas aux fidèles de se réunir en assemblées religieuses ni de se gouverner eux-mêmes. Aux seuls évêques, comme l'enseigne l'Apôtre, le soin d'établir des églises et de les gouverner.

Jésus ne distribua pas de sa main le pain miraculeux; mais, ainsi que les Évangélistes le marquent avec une sorte d'insistance, il le donna aux Apôtres afin que le peuple le reçût, et ce furent eux qui remirent à chacun sa part. Ainsi c'est bien la sagesse même de Jésus-Christ qui établit le moyen par lequel il veut que la vie soit distribuée dans son Église.

Et il ne donne pas aux Apôtres les pains entiers, mais rompus. Il les ouvre, comme avant de leur donner l'ordre suprême de distribuer l'Évangile, il leur ouvrira les mystères des Écritures. Comment ne pas comprendre par là, dit saint Augustin, qu'il n'a confié qu'aux évêques et aux prêtres le sens véritable de ses mystères et la distribution de l'aliment sacré?

Enfin, quand le peuple fut rassasié, Jésus ordonna aux Apôtres de recueillir les restes. La première fois, ils en remplirent douze corbeilles : et ces douze corbeilles sont les douze Apôtres eux-mêmes, qui contiennent désormais, amplifiée et fécondée, la doctrine jusque-là resserrée et quasi stérile des cinq livres mosaïques. Les Apôtres paraissent encore aux yeux du monde des hommes de peu de valeur; cependant ces fragiles corbeilles, en apparence méprisables, sont enrichies intérieurement du trésor de Dieu. La seconde fois, après les sept pains, il y a sept corbeilles. Pour moi, dit saint Jean Chrysostome, je n'admire pas moins le miracle de ce superflu que le miracle qui a fourni le nécessaire. Sept corbeilles, les sept sacrements toujours préparés pour le peuple fidèle, toujours se survivant, immortels comme le Dieu qui les a institués! Mais que deviennent les sept corbeilles? Elles restent à la disposition des Apôtres; afin que nous comprenions, dit Origène, que les sept paniers du pain vivant et spirituel, les sept sacrements ont été laissés par Jésus-Christ entre les mains des ministres de l'Église qui les ont conservés jusqu'à ce jour et qui les conserveront jusqu'à la fin du monde.

Et cela se passait le soir, à l'heure où le soleil décline, à l'heure de la croix.

## CHAPITRE II.

AVEUGLE DE BETHSAÏDE, — CONFESSION DE PIERRE, LE THABOR.

Or les Pharisiens et les Sadducéens, irréconciliables entre eux, mais parfaitement d'accord contre Jésus, suivant l'usage constant des sectaires et des incrédules, continuaient de chercher à lui ôter la confiance du peuple, pour lui ôter ensuite plus aisément la liberté et la vie.

Ils vinrent le trouver ensemble, toujours à dessein de le surprendre. Ils lui demandèrent encore une fois un prodige dans le ciel. Jésus leur répondit qu'ils savaient bien juger quand le ciel annonçait le beau temps ou l'orage, mais que leur hypocrisie empêchait qu'ils apprissent à connaître le temps où ils vivaient, ni à discerner ce qui est juste. C'est-à-dire, qu'ils ne voulaient pas voir que l'époque du Messie était arrivée. Poussant un soupir, il déclara de nouveau que cette race perverse n'aurait d'autre prodige que celui de Jonas; et il les laissa.

Il se rendit à Bethsaïde, où il guérit un aveugle, avec cette circonstance particulière que la guérison, au heu d'être soudaine, ne s'opéra que par degrés. Jésus prit l'infirme par la main, le mena hors du bourg, lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. L'Aveugle dit: « Je vois

marcher des hommes qui me paraissent comme des arbres. » Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux. L'Aveugle commença à voir et enfin fut guéri. Alors, Jésus le renvoya dans sa maison.

Ces circonstances sont pour l'instruction des prédicateurs et des ministres de l'Évangile. Le Sauveur, dit Bède, prend la main de l'Aveugle afin de le rendre capable de la pratique des œuvres. Il le conduit hors de la ville : l'homme séparé du monde médite mieux les enseignements divins ; qui désire s'éclairer de la lumière éternelle doit suivre Jésus dans la solitude. Si Jésus ne guérit pas l'Aveugle d'une seule parole, c'est pour montrer la profondeur de nos aveuglements, et pour que ses prêtres apprennent à ne pas désespérer, mais à redoubler d'efforts, de prière et de patience quand l'ignorant et le pécheur n'arrivent que par degrés presque insensibles à la vision de la vérité. Le Seigneur joint la salive à l'imposition des mains : ainsi fait-il chaque jour, enseignant les hommes de deux manières, par les dons invisibles de l'Esprit et par le sacrement visible de son incarnation. L'ordre qu'il donne à l'Aveugle guéri de retourner dans sa maison, avertit le pécheur de faire un retour sur lui-même et de méditer en son cœur les bienfaits de Dieu.

Bientôt après, Jésus mit à l'épreuve la foi des Apôtres. Étant sur le chemin aux environs de Césarée, il leur demanda tout à coup : « Que dit-on qu'est le Fils de l'homme? » Ils lui dirent : « Les uns pensent que c'est Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, d'autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. »

« Et vous? » leur dit Jésus. Simon-Pierre répondit :
« Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. »
Jésus lui dit : « Tu es heureux, Simon, fils de Jona, car « ce n'est point la chair et le sang qui te l'ont révélé, « mais mon Père qui est dans le ciel. »

La qualité de « fils de Jona » donnée à l'Apôtre, reçoit de la circonstance une importance toute particulière. Fils de Jona veut dire fils de la colombe. Il ne s'agit pas de Jona, père de Simon-Pierre selon la chair et le sang, mais de la grâce que reçut Pierre et par laquelle l'Esprit de vérité, la Colombe qui apparut sur le Jourdain, enfanta en lui la parole de vérité.

Jésus ajouta : « Et moi je te dis que tu es Pierre, et « sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de « l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je te don- « nerai les clefs du royaume des cieux. Et tout ce que « tu lieras sur la terre sera lié aussi dans le ciel : et tout « ce que tu délieras sur la terre sera délié aussi dans « le ciel. »

Après cette déclaration et cette promesse, il défendit expressément aux Apôtres de dire à qui que ce fût qu'il était le Christ. Puis aussitôt, sans leur laisser le temps de se forger une flatteuse image de la gloire qui les attendait, déchirant le voile de l'avenir, il leur montra le calvaire : « Il commença dès lors à leur déclarer qu'il devait aller à Jérusalem, souffrir la Passion, être condamné par les Anciens, par les Princes des prêtres, par les Scribes, être mis à mort, et ressusciter trois jours après. » Il leur parla ainsi ouvertement. Pierre ne put l'entendre.

— Non, Seigneur, s'écria-t-il, à Dieu ne plaise! non, il n'en sera pas ainsi! Mais Jésus, regardant les Disciples, dit à Pierre, avec menaces: « Retire-toi, Satan, « tu m'es à scandale, car tu n'as point le goût des cho-« ses de Dieu. » Pierre, qui savait que Jésus voyait l'amour de son cœur, ne répliqua point et ne se justifia point; et les autres, comme lui, gardèrent le silence.

Jésus ensuite, faisant approcher la foule, prononça ces paroles inouïes, qui passent de toute la hauteur divine tout ce que peuvent dire les maîtres du monde:

« Si quelqu'un veut marcher sur mes pas, qu'il « renonce à soi-même; qu'il porte sa croix chaque « jour et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa « vie (aux dépens de ce qu'il me doit), la perdra, et « qui la perdra pour moi et pour l'Évangile, la sauvera. « Et que servirait à l'homme de gagner le monde en-« tier et de perdre son âme! »

Voilà ce qui fut dit ce jour-là, sur la poussière du chemin aux environs de Césarée, qui n'est plus. C'est ainsi que Jésus apportait un nouveau feu sur la terre, faisait l'éducation de Pierre, celle des Disciples et celle du monde, ou plutôt créait une nouvelle humanité.

Il avait terminé ce discours en annonçant que plusieurs d'entre les Disciples ne goûteraient point la mort, qu'ils n'eussent vu le royaume de Dieu. Huit jours après, cette promesse fut accomplie. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, les mena seuls, à l'écart, sur une haute montagne, et s'y mit en prières. Pendant qu'il priait, il apparut transfiguré. Sa face devint resplen-

dissante comme le soleil, ses vêtements éclatèrent d'une lumière blanche et vive comme celle de la neige. Auprès de lui, deux hommes pleins de majesté, qui étaient Moïse et Elie, lui parlaient de la mort qu'il devait souffrir à Jérusalem. Pierre, éperdu, dit à Jésus : « Maître, il nous est bon d'être ici. Dressons-y trois tentes, une pour vous, une pour Moïse, et une pour Élie. » Les Apôtres étaient troublés et hors d'eux-mêmes, dans un mélange de joie et de terreur. Comme Pierre parlait encore, sans bien savoir quelles paroles sortaient de ses lèvres, une nuée lumineuse couvrit Moïse et Élie, et une voix descendit de la nuée, qui disait: « C'est là mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes délices ; écoutez-le. » Les Apôtres tombèrent le visage contre terre. Lorsqu'ils se relevèrent, sur l'ordre de Jésus, ils le virent seul. Il avait suspendu cet éclat céleste qui tendait sans cesse à envahir son humanité, et qui était l'état propre et naturel du Fils unique de Dieu, mais que par sa toute-puissance il renfermait audedans de lui-même, afin que le Fils de l'homme, la victime, n'y disparût pas. Car le miracle n'était point que la divinité eût jeté ses rayons, mais que l'humanité pût la voiler et en quelque sorte l'engloutir.

Les trois qui eurent cette vision du Thabor, Pierre, Jacques et Jean, sont les mêmes que Jésus avait déjà retenus près de lui pour être les témoins de la résurrection de la fille de Jaïre. On les verra encore dans un rang à part au jardin des Oliviers, à l'heure de l'agonie. Pierre était le chef de la nouvelle alliance; Jacques devait être le premier martyr de l'ordre des Apôtres;

Jean représentait les vierges qui suivent partout l'Agneau; et tous trois, formant le nombre sacré, offraient le type parfait du sacerdoce définitif qui allait naître au pied de la croix.

La gloire de l'Homme-Dieu ne devait être manifestée qu'après sa Passion. Jésus commanda aux témoins du Thabor de ne révéler à personne ce qu'ils avaient vu, que quand le Fils de l'Homme serait ressuscité d'entre les morts. Ils obéirent; mais comme ils n'avaient point défense de s'en parler l'un l'autre, ils se demandaient ce que voulaient dire: « Quand il sera ressuscité d'entre les morts? » Ce qui est si clair pour nous ne l'était pas alors pour eux. N'ayant aucune idée du second avénement, ils croyaient que la mort de leur Maître serait le terme de tout ce qu'il devait faire en ce monde, et ils s'étonnaient qu'Élie, qui devait précéder le Messie, n'eût pas encore reparu sur la terre. Notre-Seigneur leur dit qu'en effet Élie viendrait rétablir toutes choses, et serait, comme le Fils de l'Homme, persécuté et traité avec mépris. Il parlait du second avénement. Il ajouta : « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont « pas connu et qu'ils lui ont fait souffrir tout ce qu'ils « ont voulu ; et c'est ainsi qu'ils traiteront le Fils de « l'Homme. » Ils entendirent que cet Élie était Jean-Baptiste, dont la mort violente prophétisait de plus en plus intelligiblement la Passion du Messie.

C'est en descendant les versants du Thabor que Jésus annonçait si clairement sa fin. Par ce discours, les Disciples, également éblouis de l'umière et d'ombre, recevaient une instruction qu'ils comprendraient plus tard. Déjà ils avaient le Christ tout entier avec ses ignominies, avec sa gloire, avec les attributs de la divinité et les rapetissements de l'humanité: bientôt ils reconnaîtront le Christ des Prophètes, le Dieu fort et à la fois le dernier des hommes, assis au plus haut des cieux, cloué sur un gibet. Formidables contrastes, encore incompréhensibles, enfermés pourtant dans le seul nom de Jésus, Sauveur!

Sauveur, il ne pouvait l'être qu'en sauvant les hommes des conséquences de leurs péchés, qu'en satisfaisant pour eux, qu'en prenant sur lui la rigueur du châtiment. Il devait s'humilier, souffrir; il devait être Dieu et il ne pouvait pas n'être que Dieu.

S'il n'eût été que Dieu, — parole étrange! — la condition de l'humiliation et des souffrances n'eût pas été remplie. Mais simple créature, homme simplement, c'était une autre impuissance.

Quelles proportions eussent pu avoir les souffrances d'une simple créature avec les droits de la justice infinie? Quel amour et quelle reconnaissance en aurait conservés le genre humain? Qui voudrait croire aujour-d'hui que ce bizarre holocauste eût été offert, eût été accepté, eût vraiment satisfait?

Et enfin, quel que soit le prix du Juste, de quel droit une pareille satisfaction? Le genre humain, créé de Dien, n'est rien devant Dieu; mais à l'égard de tout le reste, il n'est pas si peu qu'une simple créature le puisse racheter tout entier, pour toujours, depuis le premier homme qui a vécu et qui a péché, jusqu'au dernier qui vivra et qui péchera. On ose dire que Dieu n'avait pas le droit de transiger dans ce litige entre l'homme et Lui. Ou son dédain devait se contenter du sang des boucs et même de l'oblation des fruits de la terre, ou sa justice devait exiger l'oblation du sang d'un Dieu. En d'autres termes, ou il n'y a pas de Rédemption, ou le Christ est Dieu, et ce Dieu est homme en même temps que Dieu.

Aujourd'hui les enfants savent ces choses divines. Les Apôtres n'en possédaient que les formes confuses et elles restaient engourdies dans leur mémoire, jusqu'à ce que l'Esprit-Saint les vînt animer. En réservant la coopération de cet Esprit de lumière, Jésus-Christ donnait encore une grande leçon. Il avertissait que l'enseignement extérieur ne profite qu'autant que la lumière intérieure s'y joint. Ce n'est donc point sans raison et sans fruit, dit un commentateur, qu'il annonçait à ses Disciples des vérités dont il leur laissait ignorer la liaison. Il gravait en eux de mystérieux caractères dont le Saint-Esprit leur donnerait la clef. Ils apprirent tout de Jésus, ils comprirent tout par le Saint-Esprit, et c'est ainsi que le Saint-Esprit leur a « enseigné toutes choses. »

## CHAPITRE III.

ENFANT DÉLIVRÉ DU DÉMON, — LE DIDRACHME, PRÉCEPTE DU PARDON.

Comme Jésus descendait de la montagne, une grande foule vint au-devant de lui. L'Evangéliste saint Marc dit qu'à son aspect « tous furent frappés d'étonnement et de crainte. » Quelque chose sans doute lui restait de cet éclat qui avait terrassé les trois Apôtres.

Un homme se jeta à ses pieds, le priant de délivrer son fils, possédé d'un démon que les Disciples n'avaient pu chasser. Sur l'ordre de Jésus, on amena le malade. C'était un jeune garçon. Le démon le tourmentait depuis son enfance, et souvent il l'avait précipité dans l'eau et dans le feu pour le faire périr. En ce moment, il se roulait et écumait. — Si vous pouvez quelque chose, dit le père, s'adressant à Notre-Seigneur, ayez pitié de nous et secourez-nous!

A cette prière d'une foi imparfaite, Jésus répondit : « Si vous pouvez croire, tout est possible à celui qui croit. » Le père, les yeux en larmes, s'écria : « Je crois, Seigneur ; aidez mon incrédulité! » Alors Jésus commanda au démon de sortir du corps de cet enfant et de n'y plus rentrer. L'esprit immonde jeta d'abord de grands cris ; puis l'enfant, violemment secoué, demeura par terre sans mouvement, en sorte que dans la foule

plusieurs le crurent mort. Mais Jésus, le prenant par la main, lui aida à se lever, et dès ce moment il fut guéri.

Par les détails où entrent les Évangélistes, on voit qu'en cette occasion comme toujours, Jésus s'applique à faire naître la foi. La réponse qu'il adresse au père affligé correspond à sa demande, empreinte de doute. Au lieu de lui accorder tout de suite la guérison, comme au lépreux, qui a prié d'un cœur confiant, il l'oblige à décrire cette terrible maladie que les Disciples n'ont pu vaincre; il permet que le malade soit tourmenté devant lui. D'ailleurs le mal est profond; il peint une âme tout entière livrée au péché, et il ne faut rien moins pour la délivrer que la puissance même de Dieu. Mais qu'importe, puisque Dieu est là ; puisqu'il descendra toujours de la montagne vers ceux qui sauront l'appeler.

De l'âge du malade, tourmenté depuis son enfance, saint Augustin tire une preuve du péché originel contre le pélagien Julien, qui avançait que tous les hommes viennent à la vie sans aucune tache du péché et tout à fait innocents, tels qu'Adam à la création. Comment ce possédé eût-il été tourmenté dès son enfance, s'il n'y avait eu en lui aucun lien de péché originel? Quel péché avait-il pu commettre qui lui fût propre? A son tour, le Vénérable Bède fait remarquer que Jésus guérit en le touchant de la main celui que l'ennemi avait rendu semblable à un mort, et qu'ainsi, par ce véritable toucher, est réfutée d'avance la folie de Manès, qui niera que le Sauveur eût revêtu la même chair que nous.

Mais ce n'est pas là seulement, c'est partout que l'Évangile réfute et réfutera toutes les hérésies.

Cependant les Apôtres demandèrent au Seigneur pourquoi ce démon leur avait résisté. Jésus répondit : « C'est à cause de votre peu de foi. » Ils lui dirent : Seigneur, augmentez-nous la foi. — « Si votre foi, a continua Jésus, égalait un grain de sénevé, vous « diriez à cet arbre : Déracine-toi et transplante-toi « dans la mer; et il vous obéirait. Oui, en vérité, si votre « foi égalait şeulement un grain de sénevé, vous diriez « à cette montagne : Passe d'ici là, et elle y passerait; « et rien ne vous serait impossible. » Pour leur donner une instruction plus spéciale sur ce qui venait d'avoir lieu, il ajouta que cette sorte de démon qui leur avait résisté, ne se chasse qu'avec la prière et le jeûne. Il y a sur ce texte une grande parole de saint Jean Chrysostome. Rien, dit-il, n'est plus puissant que l'homme qui prie comme il faut. Celui qui prie comme il faut et qui jeûne, n'a pas-besoin de beaucoup de choses. Il a deux ailes plus rapides que le vent, et il est supérieur à la nature terrestre.

Je crois, Seigneur, aidez mon incrédulité! Seigneur, augmentez-nous la foi! Prières profondes, paroles triomphantes. Quiconque sondera la première, connaîtra la vraie plaie et le vrai besoin de son âme; quiconque aura été exaucé en prononçant la seconde, régnera.

La foi des Apôtres augmentait, comme ils l'avaient demandé, sauf pourtant sur ce qui regardait la partie douloureuse du mystère de Jésus. Ils ne doutaient pas de sa puissance, assez de preuves leur en étaient données tous les jours; mais ces miracles multipliés leur rendaient plus difficile de croire ou de comprendre qu'il dût souffrir.

Jésus les conduisait vers Capharnaüm, qu'il voulait visiter une dernière fois. Ce voyage était un triomphe; les peuples célébraient l'homme envoyé de Dieu qui guérissait tous les malades et qui avait toute puissance sur les démons. Notre-Seigneur dit aux Disciples: « Pour vous, gravez bien dans vos cœurs ce que je « vous annonce : Le fils de l'Homme doit être livré. « On le fera mourir, et après avoir été mis à mort, « il ressuscitera le troisième jour. »

Le temps des opprobres approchait, il y fallait préparer ces cœurs si naturellement enivrés de tant de merveilles. Il fallait aussi, par ces prédictions réitérées, leur apprendre que la passion et la mort du Fils de Dieu seraient pleinement volontaires, puisque Celui qui pouvait les prévoir, pouvait aussi facilement les éviter. Mais ils ne comprenaient pas encore, et ce langage les désolait. Leur ambition en était blessée, non moins que l'amour qu'ils portaient à leur Maître. Partagés entre l'espérance et la crainte, ils n'osaient l'interroger là-dessus.

Les Évangiles ne rapportent qu'un seul des miracles que Jésus fit à Capharnaum durant ce dernier séjour. On y voit également la puissance du Fils de Dieu et l'humilité du Fils de Marie.

Les percepteurs du didrachme, qui se levait pour l'entretien du Temple, s'informèrent à Pierre si son

Maître ne payait pas de tribut. Pierre se rendit près de Jésus pour l'avertir; mais Notre-Seigneur le prévint. Il lui demanda de qui les rois de la terre exigent des tributs, si c'est de leurs enfants ou des étrangers? Pierre répondit : Des étrangers. - « Les enfants, « reprit Jésus, en sont donc exempts. Néanmoins, « ajouta-t-il, afin de ne les point scandaliser, va jeter « l'hameçon et prends le premier poisson qui montera: « dans sa bouche tu trouveras une pièce de quatre « drachmes. Donne-la-leur pour moi et pour toi. »

Jésus, dit Origène, ne portait pas l'image de César; le prince de ce monde n'avait rien en lui. C'est pourquoi il prit du sein de la mer, non de ce qu'il possédait, la pièce de monnaie dont il paya le tribut. Ce tribut qu'il ne voulut point refuser, il ne l'acquitta pas non plus d'une manière ordinaire. Après avoir fait remarquer qu'il n'y est pas soumis, alors seulement il le paye. Il paye afin que les collecteurs ne soient point scandalisés; il se montre libre afin de ne point scandaliser ses Disciples.

Ces marques et ces attestations nouvelles de la Divinité, faisaient oublier aux Disciples Ies appréhensions qu'ils devaient concevoir. Une contestation s'éleva entre eux pour savoir qui était le plus grand. Jésus, connaissant leurs pensées, leur demanda, quelques instants après, de quoi ils avaient disputé; mais ils n'osèrent lui répondre. Ils étaient assez instruits pour prévoir qu'il condamnerait leur ambition. Alors il leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit « le dernier de tous, et le serviteur de tous » Et

prenant un enfant, qu'il tint près de lui au milieu des Disciples, il glorifia la candeur et la simplicité de l'enfance: « Quiconque donc, ajouta-t-il, se fera petit « comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le « royaume des cieux. »

Après cet enseignement sur l'humilité, il leur parla de la charité. C'est là que fut proposée la douce parabole du pasteur qui laisse tout le troupeau sur les montagnes et s'en va à la recherche de la brebis égarée. Il leur donna encore l'adorable précepte de ne jamais refuser le pardon.

Dans cette intimité de ses Apôtres et de ses Disciples, comme un bon père, il se laissait interrompre et interroger. Pierre lui dit : Combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui m'aura offensé jusqu'à sept fois? Jésus répondit : «Je ne te dis pas de pardonner jusqu'à sept « fois, mais jusqu'à septante fois sept fois. » C'est-à-dire, toujours. Et ce n'est pas sans but que cette parole souveraine a été adressée à Pierre. Le chef de l'Église devait être l'inépuisable dispensateur du pardon.

## CHAPITRE IV.

ENSEIGNEMENT DANS LE TEMPLE, -- LA FEMME ADULTÈRE,

En ce temps-là, Jésus se rendit à la fête des Tabernacles, l'une des trois que les Juiss devaient célébrer à Jérusalem. Il y alla dans une sorte de-secret, après avoir jeté quelque incertitude sur sa décision; car l'heure n'était pas encore venue de laisser cours aux desseins de ceux qui voulaient le faire mourir.

Sur le chemin, dix lépreux qui se tenaient éloignés pour obéir à la loi, le reconnurent et crièrent vers lui : - Jésus, notre Maître, ayez pitié de nous! - « Allez, leur dit-il, montrez-vous aux prêtres. » Car le lépreux guéri devait recevoir la purification du prêtre et faire une offrande. Ils partirent sur-le-champ, et en allant, ils se trouvèrent guéris. L'un d'eux retourna sur ses pas, et se prosternant devant son bienfaiteur, le visage contre terre, il lui rendit grâces. C'était un Samaritain; les autres étaient Juiss. Ils furent ingrats, peut-être à l'instigation des Scribes qui rôdaient sans cesse autour de Jésus. Notre-Seigneur dit : « N'y en « a-t-il pas dix de guéris? Et où sont les neuf autres? « Il ne se trouve que cet étranger qui soit revenu et « qui ait rendu gloire à Dieu. » Puis il dit au Lépreux : « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Cette foi supérieure

qui obtient non plus seulement la guérison du corps, mais le salut de l'âme.

Arrivé à Jérusalem, Jésus se mit à enseigner dans le Temple. De grandes divisions se manifestaient parmi le peuple à son sujet. Comme le vieillard Siméon l'avait prédit, il était un signe de contradiction. Cependant la sagesse de ses paroles subjuguait tout le monde; amis et ennemis admiraient cette science éloquente d'un homme qui n'avait pas étudié. Il leur dit : « Ma « doctrine n'est point de moi, mais de Celui qui m'a « envoyé. Ceux qui voudront faire la volonté de Celui « m'a envoyé, connaîtront si cette doctrine est de « Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de « son chef a en vue sa propre gloire; mais quiconque a « en vue la gloire de celui qui l'a envoyé, dit toujours « la vérité. »

Sachant quelles accusations les Pharisiens et les Scribes portaient contre lui, au sujet du Sabbat, depuis la guérison du Paralytique, il leur donna de nouvelles preuves que la Loi n'avait pas été violée par cet acte de miséricorde, mais qu'ils la violaient eux-mêmes en ne jugeant pas suivant l'équité. Il leur demanda pourquoi ils cherchaient à le faire mourir. Irrités d'être dévoilés, quelques-uns s'écrièrent: Qui cherche à vous faire mourir? Vous êtes possédé du démon! D'autres penchaient à croire qu'il était le Christ; mais ces ignorants ajoutaient: Cependant nous savons d'où est cet homme, et quand le Christ sera venu, personne ne saura d'où il est. Leur erreur, probablement, venait d'une interprétation trop littérale de ce texte d'Isaïe: Qui racon-

tera sa génération? ce que le Prophète entendait du mystère de la génération éternelle.

Jésus dit à haute voix : « Vous savez qui je suis et « d'où je suis venu. Ce n'est pas de moi-même que je « suis venu, mais Celui qui m'a envoyé est véritable, et « vous ne le connaissez pas. Pour moi, je le connais, « parce que je suis de Lui. »

Ici les Juiss ennemis comprirent fort bien que Jésus se disait Fils de Dieu et s'égalait à Dieu. Quoique ses partisans, commençant à craindre, ne manifestassent pas hautement leur foi, ils la laissaient voir et ils étaient en nombre. Dans la foule plusieurs disaient : Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles? Les Pharisiens et les Princes des prêtres jugèrent qu'il ne fallait pas laisser croître ce sentiment. Afin d'en arrêter le cours, ils envoyèrent des gens se saisir de Jésus. Mais lui, sans s'inquiéter de ces mesures prématurées et impuissantes, il dit à ceux qui l'entouraient, peut-être à ceux qui avaient été chargés de le prendre : « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, et je a vais à Celui qui m'a envoyé; vous me chercherez, et « vous ne me trouverez point; et où je suis, vous ne « sauriez y venir. »

Ou je suis, ubi ego sum, parole de Dieu. Jésus-Christ présent et en parlant sur la terre est aussi au ciel, où il ne cesse pas d'habiter.

La fête des Tabernacles durait une semaine. Le dernier jour on allait puiser de l'eau dans la fontaine de Siloé, et l'on répandait cette eau sur l'autel en demandant à Dieu l'abondance des fruits de la terre. Ce jour-là, Jésus, suivant son usage de prendre texte de la circonstance, dit à haute voix : « Si quelqu'un a « soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Du cœur de « celui qui croit en moi il coulera des fleuves d'eau « vive. » Il parlait de l'Esprit-Saint, qui serait donné à ceux qui croiraient en lui.

Dans le peuple, il y avait les agents qui étaient chargés de l'arrêter: pas plus que les jours précédents ils n'osèrent exécuter leur commission. Aux reproches des Pharisiens et des Princes des prêtres, ils répondirent: « Jamais homme n'a parlé comme celui-là. » Ces furieux leur demandèrent s'ils s'étaient laissé séduire aussi comme la populace, et s'ils ne voyaient pas que personne, parmi les chefs et les gens distingués, n'estimait ce Galiléen.

Cependant le sénateur Nicodème osa faire une objection. Il invoqua la légalité, trouvant qu'on ne pouvait pas juger même un Galiléen sans savoir ce qu'il a fait. Or quel crime imputer à celui-ci? Les Pharisiens s'emportèrent davantage. On a lieu de croire que leur dessein était de faire tuer Jésus sans forme de procès, en vertu de la seule excommunication prononcée contre lui. « Étes-vous donc aussi Galiléen, dirent-ils à Nicodème? Scrutez les Écritures, et apprenez que de la Galilée il ne vient point de prophète. » Telles étaient leurs raisons; la difficulté d'en trouver de meilleures les a fait durer: — Il n'est écouté que des ignorants et de la populace! — Il est Galiléen! — Cela s'est dit longtemps et se dit toujours. Le misérable empereur Julien pensait ruiner le Christianisme avec cette injure;

les descendants de ceux qui l'ont inventée, partout submergés dans l'ignominie de leur nom de Juifs, appellent encore Jésus : le Galiléen.

Jésus, les laissant à leurs complots, se retira sur la montagne des Oliviers. Il avait coutume d'y passer les nuits lorsqu'il séjournait à Jérusalem. Judas le savait. La montagne des Oliviers est la montagne des parfums, la montagne de l'onction; c'est là que doit habiter le Christ, oint de l'huile sainte, qui nous a oints de sa force pour combattre, de sa grâce pour pleurer nos fautes, de son amour pour en obtenir le pardon. La montagne des Oliviers représente la sublime bonté de Jésus. Le fruit de l'olivier, dit Alcuin, convient à ce mystère: mis sous le pressoir, il donne l'huile, signe de la miséricorde; car l'huile surnage au-dessus de tous les liquides, comme il est écrit que « les miséricordes du Seigneur sont au-dessus de tous ses ouvrages. » Dans la vie errante de Jésus, on ne voit que deux endroits que l'on puisse en quelque façon appeler des demeures : la montagne des Oliviers, montagne des miséricordes, la maison de Simon-Pierre, à qui il est commandé de pardonner septante fois sept fois.

Ayant done passé la nuit sur la montagne, le lendemain, dès la pointe du jour, il retourna au Temple. La foule s'empressa pour l'écouter. Poussé d'un instinct de salut, le peuple accourait vers Celui qui avait dit dans le Prophète: Je les tirerai par les liens de l'amour. Il s'était assis et il les instruisait, lorsque les Pharisiens parurent, trainant une femme qu'ils placèrent au milieu de l'assemblée. — Docteur, dirent-ils à

Jésus, cette femme est adultère. Moïse nous ordonne de lapider ces coupables : qu'en pensez-vous?

Selon ce que Jésus prononcerait, ils se préparaient à l'accuser ou de mépris pour la loi de Moïse, ou de dureté envers les pécheurs.

Jésus, gardant le silence, se baissa et écrivit sur la terre avec le doigt. Suivant une tradition, il écrivait les péchés secrets des accusateurs de l'Adultère. Suivant d'autres, il se contenta de tracer quelque courte sentence de l'Écriture, applicable à leur méchanceté; comme, par exemple, ce verset de Jérémie : Terre, terre, écris que ces hommes sont réprouvés. Cependant les Pharisiens continuaient de l'interroger et voulaient le forcer à répondre. Alors il se redressa et leur dit : « Que celui-« de vous qui est sans péché lui jette la première « pierre. » Et sans les regarder, probablement pour ménager leur confusion et leur donner le temps de faire retraite, se baissant de nouveau, il se remit à écrire. Soit que la parole qu'il avait dite eût suffi pour réveiller ces mauvaises consciences, soit qu'il s'y ajoutât quelque crainte d'être démasqués plus clairement, tous les accusateurs s'en allèrent l'un après l'autre, les plus vieux les premiers. Dans le cercle qui s'était formé, dit saint Augustin, deux personnages seulement restèrent : la misère et la miséricorde. Jésus dit à l'Adultère :

« Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il

« condamnée? » — Personne, Seigneur, dit-elle. —

« Ni moi, reprit le Sauveur, je ne te condamnerai pas,

« Va, et désormais ne pèche plus. »

Avancez, s'était écrié David; établissez votre règne

par la vérité, par la douceur et par la justice! D'une seule parole, le Fils de David avait fait triompher la miséricorde sans blesser la loi, démasqué l'hypocrisie, confondu la malice, délivré la pécheresse, et l'on peut le croire, converti son cœur. Néanmoins, il observe toute justice et toute vérité: « Ne pèche plus! » Par là, en même temps qu'il fait miséricorde, il condamne. Il est le protecteur du pécheur, non du péché. S'il eût voulu absoudre la faute, il cût dit à la coupable: Va, et vis comme tu voudras, et sois sûre que je te délivrerai de l'enfer. Mais il lui dit: « Ne pèche plus. » Qu'ils y fassent attention, ceux qui ne voudraient voir que la douceur, et qu'ils craignent; car le « Seigneur est doux et droit. » C'est le commentaire de saint Augustin.

Après cette scène, Jésus reprit l'enseignement qu'elle avait interrompu. Son discours roulait sur les preuves de sa mission et de sa divinité. Par ses profondeurs souvent difficiles à entendre, il semble plutôt destiné à ceux qui le méditeraient dans la suite des âges qu'à ceux devant qui il était prononcé. L'on conjecture que l'Évangéliste n'en a conservé que la substance, et que Notre-Seigneur y donna les développements que réclamait l'intelligence de ses auditeurs. Il est dit que plusieurs crurent en lui, malgré les dénégations et les interruptions injurieuses des Pharisiens.

Ces derniers ne cessaient de lui demander qui il était. Il leur dit : « Quand vous aurez élevé le fils de « l'Homme, vous saurez alors qui je suis, et que de « moi-même je ne fais rien, mais que je dis les choses « comme le Père me les a enseignées. Celui qui m'a « envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, « parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » C'était ce qu'il avait dit à Nicodème dès les premiers jours ; ce qu'il avait annoncé aux Apôtres et aux Juifs eux-mêmes, en leur déclarant qu'ils n'auraient que le miracle de Jonas. Ils le connurent après qu'ils l'eurent « élevé » sur la croix. Lorsqu'il ajoute : « Celui qui m'a envoyé est avec moi, » il proclame l'unité de nature qui rend le Père inséparable du Fils; il nous apprend, en outre, cette grande et consolante vérité du Christianisme, que Dieu s'attache inséparablement à ceux qui font toujours ce qui lui plaît, et ne les laisse jamais seuls.

Comme plusieurs dans la foule croyaient, il leur dit pour les fortifier: « Si vous demeurez attachés à ma « parole, vous serez vraiment mes Disciples. Vous « connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Là-dessus les Pharisiens affectèrent de se méprendre, se targuant d'être les enfants d'Abraham et de n'avoir jamais été esclaves de personne. Jésus leur dit que celui qui pèche devient esclave du péché; que, fils d'Abraham, suivant la chair, par leurs œuvres ennemies de la vérité et de la justice, ils se rendaient fils d'un autre père. - Nous avons, dirent-ils, un seul père, qui est Dieu. — « Si Dieu était votre père, reprit Jésus, « vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je procède et « que je suis venu. Vous, vous êtes les enfants du « démon; et ce que votre père désire, c'est là ce que « vous voulez faire. Dès le commencement il fut « homicide; il ne se maintint pas dans la vérité, et c'est

« pourquoi la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il ment, « c'est de son propre fond, car il est menteur et père « du mensonge. Pour moi, parce que je vous dis la « vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me « convaincra de péché? » Sur ce mot, ils gardèrent le silence. Le Sauveur continua : « Pourquoi donc, quand « je dis la vérité, ne me croyez-vous point? » Et répondant lui-même : — « Celui-là, dit-il, qui est de Dieu, « écoute les paroles de Dieu. Et vous ne les écoutez « pas, parce que vous n'ètes pas de Dieu! » Les Pharisiens se répandirent en injures, lui criant qu'il était un démoniaque et un Samaritain.

Leurs injures ne pouvaient lasser sa patience. « En vérité », leur dit-il, — mais en même temps il le disait à la race humaine, pour toute la durée des siècles, — « en vérité, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra « pas la mort éternelle. » Ils se récrièrent de nouveau : — C'est maintenant que nous voyons bien que le démon est en toi. Comment, Abraham est mort, les Prophètes sont morts, et tu dis : Si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera pas la mort! Es-tu plus grand que notre père Abraham et que les Prophètes qui sont morts? Pour qui te donnes-tu?

Jésus répondit: « Si je me glorifie moi-même, ma « gloire n'est rien. Celui qui me glorifie, c'est mon « Père, que vous dites être votre Dieu. Et vous ne « l'avez point connu, mais moi je le connais; et si je « dis que je ne le connais point, je serai un menteur « comme vous l'êtes. Mais je le connais et j'obéis à sa « parole. »

Revenant à Abraham, qu'ils avaient tant allégué, il ajouta ces mots remplis de majesté et de lumière: « Abraham, votre père, a désiré avec ardeur de voir « mon jour ; il l'a vu et il a été comblé de joie. » Les Juifs s'écrièrent: — Vous n'avez pas cinquante ans, et vous avez vu Abraham? Jésus reprit: « En vérité, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût « conçu, Je suis. »

Pour se définir, il lui faut créer une langue qui n'est pas celle des hommes. Ce mot exprime sa divinité. Avant dit le passé; je suis, le présent. Dans la divinité, il n'y a ni passé ni futur, mais toujours l'être. Avant Abraham, je suis. Parole égale à celle que les Juifs connaissaient déjà: Je suis celui qui suis.

A cet éclair, ils entrevirent l'égalité avec Dieu, et ils prirent des pierres afin de lapider celui qui parlait de la sorte; mais Jésus leur devint invisible et sortit du Temple.

En se dérobant à leur furie, il ne les fuyait pas, ne les maudissait pas et ne les abandonnait pas. Ce même jour, un grand miracle vint leur montrer à la fois sa puissance, sa miséricorde, et aussi sa persévérance dans la doctrine qu'ils lui reprochaient touchant l'observation du Sabbat.

### CHAPITRE V.

### L'AVEUGLE-NÉ.

Jésus vit un homme qui était aveugle de naissance, et ses Disciples lui dirent: — Maître, est-ce cet homme qui a péché, ou ses parents, qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: — « Ce n'est point qu'ils aient péché, « ni lui ni son père et sa mère, mais c'est afin que les « œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut, « pendant qu'il est jour, que je fasse les œuvres de « Celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne « peut rien faire. Tant que je suis dans le monde, je « suis la lumière du monde. »

Ayant dit ces paroles, il détrempa de la terre avec sa salive; et de cette boue il oignit les yeux de l'Aveugle, et lui dit : « Va, lave-toi dans le bain de Siloé (qui signifie envoyé). » L'Aveugle obéit, et revint voyant clair.

Or ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient vu mendiant, disaient: — N'est-ce point celui-ci qui se tenait assis et demandait l'aumône? Les uns disaient: — C'est lui; les autres: — Non, mais il lui ressemble. Et l'Aveugle guéri disait: — C'est moi. Ils lui demandaient: — Mais comment tes yeux sont-ils ouverts? Il répondit: — Cet homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a enduit mes yeux, et m'a dit: Va au bain de Siloé, et lave-toi. J'y ai été, je me suis lavé, et je vois.

Ils lui dirent; — Où est cet homme? Il répondit : — Je ne sais. On le conduisit aux Pharisiens.

Et c'était le jour du Sabbat que Jésus avait ainsi détrempé de la terre et ouvert les yeux de l'Aveugle-né.

A leur tour, les Pharisiens demandèrent à l'Aveugle comment il avait vu. Il leur dit : Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois.

Quelques-uns des Pharisiens disaient, parlant de Jésus: — Cet homme qui ne garde point le Sabbat n'est pas de Dieu. Mais d'autres: — Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et ils étaient divisés entre eux. — Et toi, dirent-ils à l'Aveugle, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? Il répondit: — C'est un prophète.

Mais ces Juiss ne voulurent point croire qu'il eût été aveugle, ni qu'il eût reçu la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir son père et sa mère. Ils les interrogèrent : — Est-ce là, dirent-ils, votre fils que vous dites qui est né aveugle? Comment donc voit-il à présent? Le père et la mère répondirent : — Nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle. Comment il voit à présent, nous le savons pas, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le; il est en âge pour parler de ce qui le touche.

Ces pauvres gens avaient peur des Juifs. Car déjà les Juifs étaient convenus entre eux qu'ils chasseraient de la Synagogue quiconque reconnaîtrait Jésus pour le Messie. C'est pourquoi ils dirent : ll est en âge, interrogez-le.

Ayant appelé de nouveau l'homme qui avait été aveugle, les Juifs lui dirent, parlant de Jésus : -- Rends

gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. — S'il est un pécheur, dit-il, je ne sais. Je sais seulement que j'étais aveugle, et qu'à présent je vois.

Ils reprirent : -- Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur repartit : - Je vous l'ai déjà dit, et vous l'avez entendu. D'où vient que vous voulez l'entendre encore? Est-ce que vous autres aussi voulez devenir ses Disciples? Alors ils lui dirent, en le maudissant : - Sois-le toi-même, son disciple ! Pour nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse; mais quant à celui-ci, nous ne savons d'où il est. - Voilà une chose admirable, reprit l'Aveugle, que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il a ouvert mes yeux! Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs ; mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, Dieu exauce celui-là. Depuis que le monde existe, il est inouï que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si celui-ci ne venait de Dieu, il ne pourrait faire cela.

Ils lui dirent : — Tu es né tout entier dans le péché, et tu te mêles de nous faire des leçons! Et ils le poussèrent dehors.

Jésus le rencontra et lui dit: — « Crois-tu au Fils de « Dieu? » — Seigneur, demanda cet homme, qui est-il afin que je croie en lui? Jésus reprit: — « Tu l'as vu, « et celui qui te parle, c'est lvi. » L'Aveugle dit: — Je crois, Seigneur. Et se prosternant, il l'adora.

En lisant ce récit, d'une candeur incomparable, on voit que l'Esprit-Saint a satisfait par avance à ceux qui demanderaient que les miracles de Notre-Seigneur fussent attestés par des enquêtes contradictoires. Nous avons ici une enquête dans toutes les formes. Dénonciation du fait, témoins appelés, information, jugement, rien n'y manque, et tout porte la couleur du vrai.

Toutefois les splendeurs et les évidences du récit évangélique, recouvrent encore plus de beautés et de vérités qu'elles n'en révèlent au premier aspect. Lorsqu'on les regarde avec l'œil de l'intelligence, les circonstances du miracle, déjà si vives et si parlantes à l'œil de chair, deviennent autant d'images de la grandeur de Dieu. Nous ne pouvons suivre les Pères dans la longue et belle exposition qu'ils en ont faite, mais quelques traits suffiront.

Seul, pauvre, désolé, couvert de haillons, sans espérance et sans amis, assis sur la voie publique, hors du Temple, où il n'entre pas, assis dans la nuit éternelle, ce mendiant aveugle de naissance, c'est le genre humain. On lui jette une obole avare, et il ne meurt pas. Toute sa vie est de ne pas mourir. Il ne voit point le jour, et il garde le silence. Voilà l'homme au plus profond de sa ruine. Jésus, que les Juifs viennent de chasser de leur temple, va vers lui ; il le considère, il reconnaît son bien.

Les Apôtres, se souvenant que le Maître a dit au Paralytique de ne plus pécher, demandent si l'Aveugle a péché, ou s'il est dans cet état par la faute de ses parents. Jésus leur répond que ni l'Aveugle ni ses parents n'ont péché; non pas qu'il soit né sans la faute originelle, mais ni lui ni ses parents n'ont commis de péché en raison duquel il ait dû naître aveugle. Il est aveugle pour que la gloire de Dieu soit manifestée, et pour que cet infirme lui-même reçoive avec la vue un sens plus précieux que la vue, une lumière infiniment supérieure à celle du jour, qui d'ailleurs va lui être donnée. Et Jésus ajoute: « Pendant que je suis dans le monde, « je suis la lumière du monde. » Pendant, c'est aujourd'hui et demain, et tant que durera le monde. « Je « suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. » Le monde cessera d'être quand cette lumière n'y sera plus.

D'un peu de sa salive et d'un peu de terre, il fait une boue dont il oint les yeux de l'Aveugle. Pourquoi cette boue? En d'autres occasions, il lui a suffi d'un attouchement, d'une parole, et ni l'attouchement ni la parole n'étaient même nécessaires. A Cana, une pensée intérieure a changé l'eau en vin. Du temps de saint Ambroise, les Ariens, à cause de cette boue, niaient le miracle. Ils disaient que ce liniment était quelque secret de médecine pour rendre la vue ou former des yeux aux aveugles-nés. Les Rationalistes modernes ont repris l'argument des Ariens. Saint Ambroise répond : Jésus donnait la santé, il n'exerçait pas la médecine; il faisait des miracles, il ne composait pas des médicaments. Dans la création des yeux de l'Avengle-né, ajoute saint Augustin, Jésus-Christ emploie la boue, parce qu'il est le même Dieu qui avait fait avec de la boue l'homme tout entier. Comme il avait créé, il répare. Et comme il avait créé à son image, il répare à son image; car tout à l'heure, cet homme qui verra, confessera intrépidement la vérité. Saint Augustin reconnaît encore ici une figure de l'Incarnation. La salive que Jésus mêle à la terre est l'emblème du Verbe, de la sagesse qui est sortie de la bouche du Très-Haut; la terre, c'est l'humanité, c'est l'homme formé du limon de la terre. Les yeux de notre âme ont été illuminés par cette salive et cette terre, par le Christ Dieu et homme; le baume qui nous rend le jour est l'Incarnation.

Jésus ordonne à l'Aveugle d'aller se laver dans la fontaine de Siloé. Siloé, dit l'Évangéliste, soulevant ici le voile, signifie envoyé, c'est-à-dire messie. Il fallait que les Juifs incrédules vissent l'Aveugle les yeux encore couverts de boue; il fallait que l'Aveugle lui-même fit preuve d'obéissance et de foi et reçût quelque lumière intérieure du nom de cette fontaine où il allait en même temps recouvrer la vue et recevoir une sorte de baptême. Cette fontaine intarissable, la fontaine de l'Envoyé, est une belle image de Jésus-Christ, source éternelle de toutes les grâces; elle figure particulièrement son baptème, qui achève d'éclairer les esprits après que l'enscignement évangélique leur a été donné; et c'est pourquoi les Grecs appellent le baptême illumination.

L'Aveugle, avec une foi prompte et docile, sans opposer une contradiction, va, se lave et voit clair. Il voit comme s'il avait toujours vu. Jésus lui a donné les yeux de son âge, des yeux exercés et qui savent voir, suppléant par sa puissance à tout ce qu'il faut d'habitude et d'usage pour que l'homme apprenne à se servir de ses yeux. Ce n'est donc pas un miracle seulement qu'il vient de faire avec un peu de boue, mais un ensemble de miracles.

L'Aveugle n'est pas ingrat. Il a entendu parler de Jésus, et il ne peut ignorer que Jésus à des ennemis. Il ne laisse pas de confesser qu'il lui doit la vue : « C'est bien moi. Cet homme, que l'on appelle Sauveur, a fait de la boue, en a enduit mes yeux, et m'a dit de les aller laver au bain de Siloé. J'y ai été, je me suis lavé, et je vois. » Dans tout ce qu'il dit, on sent une âme forte et sincère. Il ne parle point de la salive ; il ne dit pas plus qu'il ne sait, et il ne sait pas comment Jésus a fait cette boue. S'il pouvait être ici question de beauté littéraire, on ferait remarquer la rapidité de ce langage, si expressif de la rapidité du miracle : Abii, lavi et video; j'y ai été, je me suis lavé, je vois.

En présence des Pharisiens, l'Aveugle n'est pas moins ferme et moins tranquille. C'est un confesseur, le premier confesseur. Et ces Pharisiens, ces incrédules demandeurs de miracles, comme ils se révèlent! Le miracle est devant eux, vivant, parlant, attesté par la multitude. Ils n'en veulent pas! Et leur cœur se remplit de l'angoisse et des colères de la haine. Tel sera l'aveuglement intérieur des impies. Ils n'ont pas reçu au cœur, dit saint Augustin, ces yeux qui brillent sur le visage de l'Aveugle-né; ils ne les ont pas reçus, parce qu'ils ne veulent pas de la Rédemption. Car de même que la lumière naturelle qui éclaire les corps est comme le restet de la face de Dieu créateur, de même la lumière surnaturelle qui éclaire nos intelligences est, suivant la parole de l'Apôtre, le reflet de la face très-sainte du Dieu rédempteur.

Ce qui occupe les Juifs, c'est de faire un crime à

Jésus d'avoir opéré ce miracle un jour de Sabbat. Le pauvre guéri et consolé, l'aveugle qui voit, le mendiant qui pourra gagner son pain, que leur importe? Il s'agit de savoir si l'on peut appliquer au bienfaiteur du pauvre un article de loi qui le fasse lapider. Et pour faciliter cette action de la loi, ils prennent soin de créer le crime. Ils ne disent pas que Jésus guérit le jour du Sabbat. Guérir le jour du Sabbat n'est pas défendu; ils l'accusent de violer le Sabbat.

En même temps, ils voudraient pouvoir l'accuser d'imposture. Tout à l'heure il leur disait : Qui de vous me convaincra de péché? Et aucun ne s'est levé pour le confondre. Ne pourront-ils pas prouver qu'il a menti ; que cet aveugle, qui se dit guéri par lui et qui ne l'a pas encore vu, n'était point aveugle? Mais tous leurs efforts n'aboutissent qu'à établir plus solidement la vérité qu'ils prétendent anéantir. Vaincus ; divisés entre eux, ils finissent par chasser de leur Synagogue l'homme de cœur qui ne consent pas à être ingrat et menteur pour y rester. Ingrats et menteurs eux-mêmes, ils ne pouvaient mieux prophétiser le caractère de toutes les contestations qui seront élevées contre l'Évangile?

Le Sauveur a voulu formuler lui-même les conclusions dernières de ce procès. Il dit à l'Aveugle guéri : « Je « suis venu en ce monde pour un jugement : pour que « ceux-là puissent voir qui ne voient pas, et pour que « ceux-là qui voient » (et qui se rendent indignes de la lumière) « deviennent aveugles. »

Ces paroles s'appliquaient au miracle que Jésus venait de faire et à la foi de l'Aveugle-né, et en même temps, dans le sens spirituel, à la cécité volontaire des Pharisiens. Quelques-uns de ceux-ci le parurent comprendre. Ils lui dirent: — Sommes-nous aussi des aveugles, nous autres? Jésus leur répondit - - « Si vous « étiez des aveugles, vous seriez sans péché. Mais à « présent que vous dites: Nous voyons clair, votre « péché demeure. » Car ayant la science des Écritures, qui devait les amener à la connaissance du Messie, ils ne voyaient point, parce qu'ils ne voulaient point voir.

Jusque dans ces paroles sévères, on sent la commisération de son âme. Afin de la manifester davantage, il leur présenta les tendres figures de la porte du bercail et du bon pasteur. Il y résuma tous les enseignements qu'il venait de donner dans cette laborieuse mission contre les Pharisiens, mais au profit des Pharisiens eux-mêmes, s'ils l'eussent voulu, comme de toutes les brebis perdues de la maison d'Israël:

« Je suis la porte de la bergerie. Si quelqu'un entre « par moi, il se sauvera. Il entrera, il sortira, et il « trouvera des pâturages. Le larron ne vient que pour « dérober, pour égorger et pour détruire; moi, je suis « venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient « plus abondante.

« Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa « vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, celui qui « n'est pas le pasteur et à qui les brebis n'appartiennent « pas, voyant venir le loup, abandonne les brebis et « prend la fuite; et le loup enlève les brebis et les « disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mer-« cenaire, et ne se met point en peine du sort des bre« bis. Je suis le bon pasteur : je connais mes brebis, et « mes brebis me connaissent. Comme mon Père me « connaît, moi aussi je connais mon Père, et je donne « ma vie pour mes brebis.

« Et j'ai d'autres brebis qui ne sont point de cette « bergerie : il faut que je les amène, et elles enten-« dront ma voix, et il n'y aura qu'une bergerie et « qu'un pasteur. »

Mais il ne fallait pas que ce sacrifice, qu'il avait si souvent annoncé et qu'il annonçait encore, pût être taxé un jour ou d'héroïque folie, ou de consommation obligée et peut-être devenue involontaire; comme si, à la fin, la vie lui eût été arrachée plus qu'il ne l'eût donnée. Il déclara donc, en terminant, deux choses. La première, qu'il mourrait pour accomplir les volontés de son Père; la seconde, qu'il était maître de quitter ou de ne pas quitter la vie, et de la reprendre après l'avoir quittée: « C'est pourquoi mon Père m'aime, « parce que je donne ma vie pour la reprendre. Per-« sonne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. « Il est en mon pouvoir de la donner, et il est en mon « pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu « de mon Père. »

Clartés divines du mystère de la Rédemption, et qui nous feraient tout comprendre, si le cœur étroit de l'homme pouvait comprendre tout l'amour de Dieu.

### LA VIE

DE

## NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST

# LIVRE V. ENTRETIENS ET PARABOLES.

### CHAPITRE I.

MISSION DES DISCIPLES, — LE SAMARITAIN,
MARTHE ET MARIE.

Jésus se retira sur les confins de la Judée, soit en Galilée, soit dans le pays connu sous le nom de Pérée, où les puissants de Jérusalem ne pouvaient l'atteindre. On pense généralement que ce fut alors qu'il choisit les soixante-douze Disciples, pour les envoyer prêcher devant lui, deux à deux, dans les villes où il devait aller. Le nombre soixante-douze signifie l'universalité des nations. Comme la lumière parcourt et éclaire l'univers en vingt-quatre heures, dit saint Augustin, ainsi la

fonction d'éclairer l'univers par l'Évangile de la Trinité est confiée à soixante-douze Disciples; car trois fois vingt-quatre font soixante-douze. Ils vont deux à deux, parce qu'il y a deux préceptes de charité, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Celui qui n'a pas la charité pour le prochain ne doit pas être chargé du ministère de la prédication. Cette association de deux pour le service du Seigneur est d'ailleurs très-ancienne. Dieu délivra Israël par l'association de Moïse et d'Aaron; et il est écrit : Un frère soutenu par son frère est comme une ville fortifiée.

Jésus donna aux nouveaux missionnaires des instructions semblables à celles qu'avaient reçues les Apôtres, avec le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. C'est le complément de la fondation de l'apostolat : « Je vous envoie comme des agneaux au milieu « des loups. En quelque maison que vous entriez, dites « d'abord : Que la paix soit dans cette maison ! Man-« gez et buvez de ce qu'il y aura, car celui qui travaille « mérite son salaire. Guérissez les malades qui s'y « trouveront, et dites-leur : Le royaume de Dieu s'est « approché de vous. Si quelque ville ne vous reçoit « point, dites aux habitants : La poussière même qui « nous est demeurée de votre ville, nous la secouons « contre vous. Et moi je vous déclare qu'au dernier « jour, Sodome sera traitée moins rigoureusement que « cette ville... Celui qui vous écoute, m'écoute; celui « qui vous méprise, me méprise; et celui qui me mé-« prise, méprise Celui qui m'a envoyé. »

Les Soixante-Douze allèrent et revinrent joyeux. -

« Seigneur, dirent-ils, les démons mêmes nous sont assujettis par la vertu de votre nom. » Jésus leur répondit avec une sévérité douce, de manière à entretenir en eux l'humilité:

« Voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur « les serpents et les scorpions, et sur toutes les forces de « l'ennemi sans en recevoir aucun mal. Cependant ne « vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont « soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont « écrits au ciel. » Et en même temps, à la pensée du bonheur de ceux qu'il aimait, il tressaillit de joie dans le Saint-Esprit et dit : « Mon Père, Seigneur du ciel et « de la terre, je vous rends grâce, parce que, tenant ces « choses cachées pour les savants et pour les sages, il « vous a plu de les révéler aux petits. » Et afin de marquer qu'il dispose de tout comme le Père, il ajouta : « Tout m'a été remis entre les mains par mon Père; et « nul ne sait qui est le Fils que le Père, et qui est le « Père que le Fils, et celui à qui le Fils voudra bien le « révéler. »

« révéler. »

Il dit encore aux Disciples ; « Heureux les yeux qui
« voient ce que vous voyez! Car beaucoup de rois et de
« prophètes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne
« l'ont pas vu; et entendre ce que vous entendez, et ne
« l'ont pas entendu! »

Et enfin, s'adressant à la foule, à ceux qui ont été dans la suite des âges, à nous qui sommes maintenant, à ceux qui seront jusqu'à la fin des siècles : « Venez « tous à moi, vous qui ployez sous le fardeau du travail « et de la douleur, et je vous referai. Prenez mon joug

« sur vous et instruisez-vous près de moi, parce que je « suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le « repos de vos âmes; car mon joug est doux et mon « fardeau léger. »

Saint Augustin fait ressortir la profondeur de cette parole. Ceux qui prennent le joug de Jésus, dit-il, ont à porter de telles angoisses, qu'il leur semble passer non du travail au repos, mais au contraire du repos au travail; mais l'Esprit-Saint est là, qui sans cesse renouvelle l'homme intérieur au milieu des ruines de l'homme extérieur. Dans l'affluence de ces délices de Dieu, tout abattement se relève. Ceux qui aiment ne souffrent pas.

Ainsi Jésus nous apparaît toujours doux, humble, compatissant et divin; prodiguant les appels de sa large tendresse et les protestations de sa dépendance à mesure qu'il multiplie les preuves de son universelle souveraineté.

Le même jour, un Docteur de la Loi, probablement un de ces discoureurs malveillants qui parcouraient la Judée pour décrier Jésus, lui dit, à dessein de le tenter: — « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Il espérait quelque parole qui paraîtrait contraire à Moïse. Jésus lui répondit: — « Qu'ordonne « la Loi? Qu'y lisez-vous? » Par cette question, il l'oblige à faire lui-même une réponse évangélique. Il lui prouvera ensuite qu'en citant le texte de la Loi, il en a ignoré le sens. Le Docteur reprit donc: — « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton entendement, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit: « Vous avez bien répondu; faites cela et vous vivrez. »

Aussitôt le Docteur, voulant se glorisier de sa justice, dit à Jésus : — Et qui est mon prochain?

On voit ici que la première question de cet homme était astucieuse et qu'il n'avait aucun amour pour le prochain, puisqu'il n'estimait point que quelqu'un fût son prochain. Il récite très-bien ce qu'il faut faire pour acquérir la vie éternelle, mais il ne sait pas le premier mot de ce qu'il récite. Il est plein de lui-même, vide de l'amour de Dieu. N'aimant pas son frère qu'il voit, il ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Or, ajoute saint Cyrille, il ignore son prochain parce qu'il ne croit point au Christ. Celui qui ne connaît point le Christ ignore la Loi; méconnaissant la vérité, il ne peut connaître la Loi qui annonce la vérité.

Jésus dit: « Un homme descendant de Jérusalem en Jéricho tomba entre les mains des voleurs qui le dé« pouillèrent, et, après l'avoir blessé, le laissèrent demi« mort. Un prêtre descendit par le même chemin, vit « cet homme, et passa outre; un Lévite vint aussi, le « regarda et passa de même. Mais un Samaritain, qui « était en voyage, s'arrêta et fut touché de compassion. « Il s'approcha du blessé, versa de l'huile et du vin sur « ses plaies, les banda, le mit ensuite sur son cheval, « le mena dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le « lendemain, il tira de sa bourse deux deniers d'argent « qu'il donna à l'hôte, lui disant : Ayez soin de cet « homme, et tout ce que vous aurez dépensé de plus, je « l'acquitterai à mon retour. »

Jésus, s'adressant au Docteur de la Loi, lui demanda :

« Qui vous semble avoir été le prochain de celui qui est

« tombé entre les mains des voleurs? » — C'est celui, repartit le Docteur, qui a eu compassion et qui l'a assisté. Jésus lui dit : « Allez, et faites de même. »

Cet homme qui descendait de Jérusalem, la vision de la paix, vers Jéricho, la cité du mal, c'est Adam, c'est le genre humain. Il a quitté la patrie pour l'exil, il descend des hauteurs lumineuses, il s'engage dans les régions de l'ombre, il y rencontre les anges de la nuit qui le dépouillent, le couvrent de plaies et le laissent gisant. Il est à demi mort, ce qui lui reste de vie ne lui suffit pas pour se relever. Adam, avec son libre arbitre blessé et entamé, ne peut rétrouver la vie éternelle qu'il a perdue. Le voilà donc gisant, couvert de plaies. Le prêtre Aaron le voit et ne fait rien pour lui ; il passe. Le lévite Moïse le voit, et ne peut rien; il passe. Ni la Loi ni les Prophètes ne peuvent guérir le genre humain, et parce qu'ils ne peuvent guérir, ils doivent passer. La Loi fait connaître le péché, elle ne l'abolit point. Elle n'a pas d'ailleurs été donnée dans cette prévision, parce qu'au commencement l'homme ne pouvait recevoir le mystère du Christ. Que si le prêtre et le lévite ont eu une première pensée de compassion, elle a été bien vite étouffée par leur dureté, et ils passent avec la Loi inaccomplie qui leur dit en vain d'aimer leur prochain comme eux-mêmes. Ils n'aiment pas leur prochain parce qu'ils n'aiment pas Dieu, et à cause de cette dureté, sans le savoir, ils sont ennemis d'eux-mêmes.

Il vient un Samaritain. Celui-là, étranger par la race, est prochain par la compassion. Jésus lui-même est ce Samaritain. Samaritain veut dire gardien. Il est écrit de

lui : Celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira point. Lorsqu'on le traita de Samaritain et de possédé du démon, il nia qu'il fût possédé; il ne réclama point contre l'injure qui lui donnait un de ses titres, celui de gardien des infirmes. Or ce Samaritain était en voyage : Jésus fut réellement un voyageur; il descendit pour nous sur la terre, et ne dévia pas. Le but de son voyage était de venir au genre humain blessé, dépouillé, à demi mort. Il se fit notre prochain en prenant notre nature, notre voisin par sa miséricorde; il eut compassion et s'approcha. La distance à franchir était grande! Qu'y a-t-il de plus séparé que Dieu et les hommes? La sagesse divine, pour approcher l'homme, créa le miracle de Jésus. Possédant en lui la justice et l'immortalité, voyant en nous le péché et la mort, Jésus ne prit pas nos deux maux, qui l'eussent rendu notre égal, et mis dans le besoin d'être délivré avec nous. Afin d'être près de nous et de n'être pas ce que nous sommes, il ne se fit point pécheur, il devint mortel; prenant le châtiment sans prendre la faute, il abolit la faute et le châtiment.

Le Samaritain venant à l'homme abandonné, bande ses blessures après y avoir versé de l'huile et du vin; l'huile de la miséricorde, qui adoucit les plaies, le vin de la justice, qui en ronge la corruption; l'huile qui est la consolation de l'espérance, le vin qui est l'exhortation à la ferveur. L'huile représente encore la nature humaine du médecin, le vin sa nature divine. Car Jésus-Christ a agi tantôt humainement, tantôt divinement : il a versé l'huile et le vin en nous sauvant par son huma-

nité et par sa Divinité; il a enseigné a mêler la sévérité et la douceur, afin que nous ne fussions ni ulcérés par trop de rigueur ni amollis par trop de condescendance. Et ayant pansé nos blessures, il les a bandées en nous imposant le frein d'une Loi plus sévère, sans laquelle nous ne pourrions retrouver notre première santé.

Le Samaritain met le malade sur son cheval, le bon Pasteur porte sur ses épaules la brebis retrouvée. Jésus-Christ détruit l'infirmité de notre chair en la prenant lui-même. Sous la figure du Samaritain, le voici déjà qui ouvre ces bras entre lesquels nous serons non pas conduits, mais portés au sein de l'Église, où s'achèvera notre guérison.

La Loi ne recevait pas tous les hommes; il est écrit que le Moabite et l'Ammonite n'entreront pas dans l'Église de Dieu; mais maintenant l'Église est l'hôtellerie ouverte à quiconque veut croire. Venez de toute nation, venez chargés de toute misère, venez blessés, venez souillés; venez au baptême de Dieu, au festin de Dieu, à l'hôtellerie et à l'amitié de Dieu! Car le Samaritain ne se contente pas de déposer le blessé dans l'hôtellerie; il entre avec lui, demeure et prend soin de lui.

Cependant ce Samaritain ne pouvait rester. Le jour suivant donc, il donna à l'hôtelier deux deniers d'argent et lui dit : « Aie soin de cet homme. Ce que tu surajouteras, à mon retour je te le rendrai. » Ces deux deniers sont les deux Testaments, qui retracent l'image du roi éternel et dans lesquels l'Église trouve le prix infiniment précieux de sa charité; ils sont les deux commandements d'amour de Dieu et d'amour du prochain, que les

Apôtres reçurent pour évangéliser la terre; ils sont la promesse de la vie présente et de la vie future : Hoc fac et vives. Ces deux deniers sont encore la connaissance du mystère par lequel le Père est dans le Fils et le Fils dans le Père. L'Église reçoit cette clarté en récompense des soins qu'elle donne à l'homme qui lui a été confié et que le Seigneur lui-même a soigné quelque temps.

« Et ce que tu surajouteras, je te le rendrai à mon retour. » Car cet hôtelier, ce prêtre nouveau n'est plus le mercenaire qui ne rend que les services dont le prix est débattu et payé, ni l'instrument quasi-machinal qui ne va pas au-delà du travail requis. Les Apôtres, pleins de l'esprit de Dieu, ont surajouté. Au précepte ils ont ajouté le conseil; sur le devoir ils ont mis la couronne de la perfection. Quoiqu'il leur fût permis de vivre de l'Évangile, ils ont vécu du travail de leurs mains; ils ont cherché la croix quand ils pouvaient l'éviter. Mais il n'est pas possible à l'homme d'être plus généreux que Jésus: « A mon retour je vous le rendrai. » Ce retour sera le jour du jugement. Il payera sans mesure ceux qui l'auront servi sans mesure.

Après ce récit, Jésus interroge le docteur: Qui a été le prochain? Et le docteur, enslé de sa science de la Loi, doit convenir que ni le prêtre ni le lévite, qui vivaient sous la Loi, n'ont su faire ce qu'ordonnait la Loi. Le Samaritain seul en a rempli les prescriptions. Jésus lui dit: « Allez, et faites de même. » Quand vous verrez un malheureux, qu'il soit Juif ou Gentil, voilà votre prochain. La dignité du sacerdoce n'est rien, la science de la Loi n'est rien si les œuvres manquent. Celui qui

exerce la miséricorde, c'est celui-là qui remplit la Loi.

D'autres circonstances amenèrent le Sauveur à répéter l'instruction sur la prière. Il parla de la force de la prière insistante, dont l'exemple de la Chananéenne avait été un exemple si frappant. Tout lui était occasion d'instruire, et il se hâtait. Il répandait ces paroles créatrices qui révélaient aux hommes la vie spirituelle et instituaient la charité. En même temps, de terribles anathèmes atteignaient l'hypocrisie, l'orgueil, le faux savoir, la dureté des Pharisiens et des docteurs de la Loi. Par charité pour ceux que ces faux justes et ces faux sages égaraient, et par pitié pour eux-mêmes, il les traitait comme ils avaient coutume de traiter les pécheurs; mais surtout il s'appliquait à les dépeindre pour donner une leçon à son Église, afin que l'illusion d'une fausse justice n'y pût jamais corrompre la vérité. En effet, il l'a préservée de ce péril. On a vu des Pharisiens au milieu du Christianisme, parce que tous les vices sont de l'espèce humaine; mais rien n'est plus étranger à l'Église que le pharisaïsme dans la doctrine et dans les mœurs.

A ce moment fut prononcée une parole justement comptée entre les plus profondes et les plus fécondes qui soient tombées des lèvres de l'Homme-Dieu.

Passant par Béthanie, Jésus s'arrêta chez une femme nommée Marthe, sœur de cette Marie-Magdelaine, la pécheresse pardonnée qu'on a vue au banquet du pharisien Simon. Marthe s'occupa aussitôt du repas qu'elle voulait offrir à son Hôte et aux Disciples. Cependant Marie, assise aux pieds du Maître, l'écoutait parler; car Jésus, donnant cet exemple aux Apôtres, n'était pas entré seulement pour prendre du repos, mais surtout pour enseigner. Or Marthe se présenta devant lui, et dit : — Seigneur, ne considérez-vous point comme ma sœur me laisse servir toute seule ? Dites-lui donc qu'elle me vienne aider. Jésus lui répondit affectueusement : — « Marthe, Marthe, tu t'embarrasses et te tourmentes de « beaucoup de choses; mais enfin, il n'y en a qu'une de « nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne « lui sera point ôtée. »

De tout le discours de Jésus, le Saint-Esprit ne nous a conservé que ce mot, qui exprime la seule chose nécessaire au bonheur présent et éternel de l'âme, la chose sans quoi tout le reste n'est que trouble et tourment, ou joie passagère qui bientôt nous sera ôtée. Jésus ne blâme pas l'empressement de Marthe, qui veut le servir : mais il l'avertit que toute œuvre faite pour Dieu doit être faite avec calme et humilité; que c'est surtout par l'amour qu'il se trouve bien servi ; que rien n'est plus opportun que d'écouter Jésus-Christ et de s'attacher à lui seul. Par ce mot, il relève la vie contemplative au-dessus de la vie active, quelque louable que soit l'action ; car c'est la vie contemplative qui est vraiment féconde pour le ciel, qui produit même ici-bas les grandes œuvres. La contemplation de Dieu fait connaître sa beauté, la beauté allume l'amour, l'amour donne cette ample flamme, ce fen vivant qui est le sacrifice. Tous les saints ont contemplé Dieu, c'est pourquoi ils ont voulu vivre et mourir pour lui. Marthe a servi le Seigneur, Marie l'a davantage contemplé, et c'est Marie qui sera au pied de la croix.

#### CHAPITRE II.

LA FEMME COURBÉE, — LES BANQUETS DE JÉSUS, L'HYDROPIQUE, — LEÇONS AUX PHARISIENS.

Un homme vint demander à Jésus de partager une succession entre son frère et lui. Jésus ne le voulut point et dit à celui qui l'en priait : « Gardez-vous de toute « avarice ; l'abondance des biens qu'un homme pos- « sède n'est pas ce qui le fait vivre. » A cette occasion, il proposa la parabole du riche avare, à qui Dieu redemande son âme, tandis qu'il ne songe qu'à faire agrandir ses greniers.

Il insistait sur l'aumône, sur la confiance en Dieu, sur l'humilité, sur la pénitence. Toutes ces brèves et douces paroles sont devenues les nobles lois de la société chrétienne. Il y mêlait des prophéties concernant l'Église, le second avénement, la réprobation et le retour des Juifs.

Il enseignait ainsi partout, sans cesse, en toute rencontre, à tout propos, mais plus particulièrement le jour du Sabbat dans les Synagogues, où le peuple accourait pour l'entendre; et c'était un motif continuel de colère parmi les Pharisiens.

Un jour, étant à la Synagogue, il vit dans l'auditoire une femme qu'un esprit d'infirmité tenait courbée depuis dix-huit ans. Elle ne pouvait regarder en haut. Il lui dit : « Femme, tu es délivrée. » Aussitôt elle se releva et glorifia Dieu. Le Chef de la Synagogue en fut irrité. Mais n'osant s'attaquer à Jésus, dont il craignait les réponses, il s'en prit à la malade guérie et à tout le peuple qui montrait sa joie. — Il y a, leur dit-il, six jours pour travailler. Venez donc un de ces jours-là pour vous faire guérir, et non pas le jour du Sabbat.

Malgré ce détour, le Pharisien n'esquiva point la réprimande. — « Hypocrites, dit le Sauveur, lequel parmi « vous ne détache, le jour du Sabbat, son bœuf ou son « âne et ne le sort de l'étable pour le mener boire ? Et « cette fille d'Abraham que Satan tenait captive depuis « dix-huit ans, il ne la fallait pas guérir un jour de « Sabbat! »

Soit à cause de la transgression d'Adam qui a introduit dans le monde les infirmités et la mort, soit à cause de ses propres crimes, cette femme souffrait par la malice du démon. Dieu a laissé à Satan ce pouvoir, pour que les hommes éprouvent le désir de devenir meilleurs; parce que Satan est mauvais, il cherche à exercer son pouvoir de manière à rendre les hommes plus mauvais. Il s'applique à leur ôter la vue du ciel, afin qu'ils souffrent et n'espèrent point; il les courbe vers la terre comme les brutes. La tête de l'homme est faite pour se tourner vers le ciel ; cette femme ne pouvait regarder en haut. Jésus l'appelle par un mouvement de sa bonté prévenante : - « Tu es délivrée. » Il la touche de sa main. Maintenant, fille d'Abraham, regarde en haut; le démon n'a plus d'empire, tes liens sont brisés! Elle se redresse et glorifie Dieu.

Semblable à ceux qui s'emportèrent contre l'Aveugle-

né, le Chef de la Synagogue, témoin du miracle, ne voit que la gloire qui en résultera pour Jésus. Il aimerait mieux que cette femme restât toujours dans son infirmité, courbée comme une brute, et que Jésus ne fût pas glorifié. On retrouve ici tous les chefs de toutes les Synagogues, tous les maîtres et tous les disciples de toutes les écoles d'erreur. Le bien que l'Église peut faire parmi les peuples, ils préféreraient qu'elle ne le fit pas et qu'elle ne fût pas glorifiée. Ils ne veulent pas surtout qu'elle redresse les hommes, qu'elle les rende capables de regarder en haut. Celui-ci prend prétexte du service de Dieu; d'autres prendront prétexte du bien même de l'homme. Ils diront que c'est nuire à l'homme de le redresser; que son intérêt est de rester courbé vers la terre. Ils emploieront tous les sophismes, ils emploieront la force pour détourner les peuples de venir à Jésus-Christ, ni le jour du Sabbat ni les autres jours. Ils craignent par-dessus tout que l'homme entende cette parole : Sursum corda! Cependant, en même temps qu'ils s'efforceront d'éteindre la lumière de l'Évangile, ils en ôteront le joug. Ils détacheront le bœuf et l'âne, l'instinct brutal; ils le mèneront à l'abreuvoir qu'ils ont préparé, aux eaux épaisses qui éteignent la raison et font haïr le jour. Quand ils auront ainsi communiqué à l'homme le goût de la fange et l'amour de la nuit, ils lui diront : Tu vois! Nous t'avons rendu libre! Et ils le feront travailler pour eux.

Le Christ instruit son Église à ne pas craindre. Ces ennemis diront ce qu'ils voudront, ils feront ce qu'ils pourront; parle, toi, agis, accomplis l'œuvre de ma charité. En dépit de leurs menaces, répands la vérité, répands le jour. Et s'il faut que tu luises du haut d'un gibet pour que ces victimes du démon lèvent enfin la tête et soient délivrées, fais comme j'ai fait, va mourir.

A peu de jours de là, Jésus provoqua de nouveau ses adversaires. Il entra pour manger, un jour de Sabbat, dans une maison des Pharisiens. Tous l'observaient. Il y vint aussi un homme hydropique, qui se tenait devant lui. Jésus dit aux docteurs: — « Est-il permis de guérir le « jour du Sabbat?» Ils gardèrent le silence. Alors Jésus prit l'Hydropique par la main, le guérit et le renvoya. Puis, connaissant les pensées des convives, il leur dit: « Qui de vous, si son âne ou son bœuf tombe dans une « fosse le jour du Sabbat, ne l'en retire pas aussitôt? » Et ils ne surent que répondre.

C'est le quatrième banquet où nous voyons Jésus. Comme dans les autres, il y fait acte de grande miséricorde et de grand enseignement. Il allait aux festins, parce que là aussi on avait besoin de le voir, et que ceux qu'il y trouvait ne venaient point l'entendre. Les Pharisiens eux-mêmes, il voulait les sauver. En même temps, il portait le bienfait de sa présence à leurs serviteurs, qu'ils ne laissaient point libres d'aller à Lui. Comme la colombe qui embrasse ses petits menacés par l'oiseleur, dit saint Augustin, il apparaissait corporellement au milieu des réjouissances du monde, de même qu'à présent il apparaît encore à notre pensée pour nous rappeler où est le vrai festin et la vraie joie.

A cause de la grande renommée de Jésus, les Phari-

siens le reçoivent volontiers; ils l'invitent même. Mais au lieu de l'écouter, ils l'observent. Il le sait; il voit leur malice quand l'Hydropique s'avance et se place devant lui, modèle de foi dans sa muette et persévérante prière. Les Pharisiens pensent en eux-mêmes: Que fera-t-il? S'il guérit ce malade, nous l'accuserons de violer le Sabbat; s'il le renvoie sans le guérir, il n'est donc pas si miséricordieux qu'il le persuade au peuple imbécile!

Jésus, d'un seul mot, déjà prononcé en semblable rencontre, les déjoue : « Est-il permis de guérir le jour « du Sabbat? »

Les Pharisiens n'osent rien dire. Cette question qu'ils résolvaient unanimement contre Jésus, était controversée entre eux. Plusieurs prétendaient qu'on ne devait pas mème donner aucun remède, à moins qu'il n'y eût péril de mort; d'autres étaient moins rigoureux. Jésus leur montre à tous qu'il peut se passer de leur congé et qu'il ne craint pas leur haine; il enseigne que c'est bien sanctifier les jours de fête que les consacrer à la charité; il récompense la foi de cet infirme qui attend humblement et qui n'ose prier qu'en présentant son mal. L'Hydropique est guéri. Voilà le crime que les Pharisiens attendaient. Jésus entend les murmures qu'ils n'osent articuler, et il y répond :— « Si c'était votre bœuf ou votre âne, votre moindre intérêt temporel qui fût en péril, vous ne songeriez guère au Sabbat! »

Le bœuf et l'âne sont nommés pour renouveler à l'esprit des Pharisiens la prophétie d'Isaïe et pour leur en donner l'interprétation : « Le bœuf a connu celui à qui il appartient, l'âne a connu l'étable de son maître ;

Israël ne m'a point connu. » Le bœuf lié au joug est le peuple juif, dont la tête s'est endurcie sous le joug de la Loi; l'ane est le symbole de la Gentilité, assujettie à toutes les erreurs. Celui qui viendra au dernier jour les tirer de la fosse où ils sont tombés, est Celui qui guérit toute maladie, qui délivre de toute captivité, qui dissipe toutes ténèbres. Ce que les Pharisiens font par avarice, il le fera par charité.

L'avarice était le grand vice des Pharisiens. L'hydropisie en est la figure. L'Hydropique est brûlé d'une soif inextinguible; une partie de son corps est gonflée horriblement, l'autre se dessèche ; de ce corps où tout se change en impureté, s'exhale une haleine fétide. C'est l'avare, toujours altéré, toujours inassouvi, pauvre au sein de l'abondance, n'ayant que des pensées de lucre, n'aspirant qu'à se remplir de ce breuvage d'or qui le gonfle et qui le tue. Saint Paul dit que l'avarice est une idolâtrie. Qui pourra guérir ce mal? Jésus le peut. Il faut le lui demander comme faisait l'Hydropique, en se tenant devant lui. Erat ante illum, dit l'Évangile, indiquant avec une brièveté divine la constance de la prière et la fermeté de l'espoir dans cet homme qui voulait être guéri. Il est venu sans être invité; il se tient là, bravant les regards moqueurs, attendant le regard qui le délivrera, enseignant au monde à demander et à obtenir des miracles. Et Jésus le prit par la main, le guérit et le renvoya.

La hideuse maladie que cet homme portait en son corps, les Pharisiens l'avaient dans l'âme. Afin de les guérir aussi et d'appliquer le remède qui convenait à la plaie de ces âmes gonflées et dures, Jésus leur donna la belle leçon de ne point se mettre d'eux-mêmes aux premières places, comme ils s'empressaient de faire partout : « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'humilie sera élevé. » Il leur recommanda encore de donner des festins aux pauvres plutôt qu'aux riches : parce que les riches rendent ce qu'on leur donne, mais ce que l'on a donné aux pauvres, c'est Dicu qui le rend. Ces choses nous paraissent vulgaires ; elles ne le sont devenues que par Jésus-Christ et son Église, à qui il les a enseignées.

Un des convives s'écria: - Heureux qui sera du festin dans le royaume de Dieu! Jésus répondit par la parabole de ceux qui refusent de se rendre au festin du Père de famille : les convives premièrement appelés allèguent divers prétextes et ne viennent pas. L'un va visiter une terre, l'autre veut essayer des boenis nouvellement achetés, l'autre répond qu'il vient de se marier. Ainsi le souci des choses temporelles détourne les hommes des choses de Dieu. Tout ce qui est dans le monde, dira l'Apôtre, est concupiscence de la chair, concupiscence des yeux et orgueil de la vie. Le Père de famille fait ramasser les pauvres, les estropiés, les aveugles, et jusqu'aux vagabonds qui rôdent par les chemins; il veut qu'on les force d'entrer, afin que la maison se remplisse. Prophétie de la vocation des Gentils et de la multitude des pécheurs qui seront lavés et revêtus de la robe de fête pour participer au festin de Dieu. Les superbes refusent, les humbles sont choisis. « Ramassez-les sur les chemins et le long des

haies, dit le Père de famille, et forcez-les d'entrer. » C'est ce fameux Compelle intrare qui a tant révolté les hérétiques et tant scandalisé la fausse sagesse d'un grand nombre d'orthodoxes. Les Gentils sont venus des places publiques et des carrefours, dit saint Augustin; les hérétiques viennent des haies, car ceux qui plantent des haies établissent des divisions : qu'ils soient retirés des haies, qu'ils soient arrachés d'entre les épines! Mais ils ne veulent pas être contraints. Nous entrerons, disent-ils, par notre propre volonté. Ce n'est pas ce que Dieu a commandé : Compelle intrare. Que la nécessité vienne du dehors ; de là naît la volonté. Et cette con trainte, ajoute saint Grégoire, est souvent directement de Dieu et de sa miséricorde. Ils entrent par violence ceux qui, brisés dans les adversités du monde, reviennent à l'amour de Dieu. Ils échappent à la terrible sentence qui a été prononcée en ces termes : « Je vous dis « que nul de ceux qui ont été conviés et qui n'ont pas « voulu venir ne goûtera de mon festin. »

Jésus se rendait à Jérusalem, pour la fête de la Dédicace. Quelques-uns d'entre les Pharisiens vinrent le trouver et lui donnèrent le conseil de fuir, parce qu'Hérode en voulait à sa vie. Notre-Seigneur connut sans doute que c'était Hérode lui-même qui envoyait ces officieux. Il leur répondit : « Allez, et dites à ce renard : « Voilà que je chasse les démons et que je guéris les « malades aujourd'hui et demain, et le troisième jour « tout sera consommé. Toutefois il faut que je marche « aujourd'hui et demain et le jour suivant; car il ne « convient pas qu'un prophète soit tué hors de Jérusa-

« lem.» A cette pensée, plus ému du châtiment qui attendait Jérusalem coupable que de son propre supplice, il laissa parler tout son amour et toute sa douleur: « Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et « lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois « ai-je voulu rassembler tes enfants comme un oiseau « rassemble sa couvée sous ses ailes, et tu ne l'as pas « voulu. »

Les Pharisiens de Jérusalem, résolus à se délivrer de lui, l'abordèrent dans le temple avec une de ces questions captieuses qu'ils méditaient pour le perdre. Ils lui dirent : — Jusques à quand nous tiendrez-vous en suspens? Si vous êtes le Christ, dites-le-nous tout haut!

Ce qu'ils demandaient, ils le savaient bien, et Jésus les avait là-dessus satisfaits depuis longtemps. Mais ils voulaient le compromettre. Tout le monde attendait un règne temporel du Christ. Jésus disant : Je le suis, se serait par ce seul mot constitué en état de rébellion contre la domination romaine. S'il se taisait, l'incrédulité pouvait s'autoriser de son silence.

La question des Pharisiens pouvait donc embarrasser la prudence humaine. Ils n'avaient pas compté sur la sagesse divine, et elle les confondit. Notre-Seigneur, qui ne voulait ni triompher comme un conquérant vulgaire, ni périr comme un séditieux, ne voulut pas non plus laisser un prétexte à leur mauvaise foi. Il leur dit : « Je vous parle et vous ne croyez pas. Les « œuvres que je fais au nom de mon Père rendent « témoignage de moi. Moi et le Père nous sommes « un. »

En entendant ces paroles, ils prirent des pierres pour le lapider. Ils avaient compris. Mais il fallait leur aveu; et que le mot qu'ils s'étaient proposé de lui arracher sortît de leurs bouches mêmes. Il poursuivit donc: — « J'ai fait à vos yeux beaucoup de bonnes « œuvres par la puissance de mon Père; pour laquelle « de ces œuvres me lapidez-vous? » Les Juifs répondirent: — Ce n'est point pour aucune bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour tes blasphèmes, toi, homme, qui te fais Dieu!

Ce sont eux qui le disent, avouant du même coup dans quel but ils interrogeaient. Jésus, sans néanmoins se départir de la prudence dont il lui plaît d'user envers ces perfides, confirme ce qu'ils ont entendu : « N'est-il « pas écrit dans votre Loi : J'ai dit : vous êtes des « Dieux. Si donc l'Écriture, qui ne peut être détruite, « appelle Dieux les juges d'Israël, comment dites-vous à « Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, « comment lui dites-vous : Tu blasphèmes, parce qu'il « a dit : Je suis le Fils de Dieu? Si je ne fais pas « 'les œuvres de mon Père, vous ne me croyez pas ; « mais si je les fais, quand même vous ne voudriez pas « croire à ma parole, croyez à mes œuvres, et connaissez « et croyez que le Père est en moi, et que je suis en « Lui. »

Les Juifs n'entreprirent pas de raisonner: ils cherchèrent à se saisir de Jésus; mais il leur échappa, comme il avait déjà fait, en les rendant immobiles ou en se rendant invisible, et il sortit de Jérusalem.

### CHAPITRE III.

LA BREBIS, - LA DRACHME, - L'ENFANT PRODIGUE.

Il vint au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait baptisé d'abord, et il y demeura. Sa bonté continuait d'attirer autour de lui la foule des publicains et des pécheurs. Il ne repoussait personne, et il les instruisait. Les Pharisiens, les Docteurs et les Scribes, toujours les mêmes, ne cessaient de blâmer sa condescendance pour les gens de petite condition et de mauvaise renommée. — Voyez, disaient-ils, cet homme reçoit les pécheurs; il mange avec eux!

Jésus répondit par la parabole du Pasteur qui laisse son troupeau de cent brebis pour retrouver une seule brebis égarée et par celle de la Femme qui se réjouit d'avoir retrouvé sa drachme perdue. Il disait aux Pharisiens que les Anges de Dieu dans le ciel se réjouiraient plus de la conversion d'un seul pécheur que de la pénitence de quatre-vingt-dix-neuf justes. Afin qu'ils prissent une idée plus juste encore des largesses de la miséricorde divine, il leur proposa la parabole de l'Enfant prodigue, où le cœur du Père de famille se peint sous des traits si touchants. Et pourtant, nous le savons, ce n'est pas encore là tout l'amour de Dieu et tout l'amour du Sauveur. Car le père de la parabole attend son fils, mais Dieu, le vrai père, fait appeler le pécheur enfoncé dans ses désordres; il le sollicite à

revenir, il l'assure de son pardon, il va le chercher luimême. Et, pour atteindre l'ingrat, par quels chemins Jésus n'a-t-il point passé!

Ces trois paraboles n'en font pour ainsi dire qu'une seule. L'Évangile ne renferme point de plus douce leçon.

Les cent brebis de la première parabole sont l'universel domaine de Dieu. Cent, nombre parfait, figure la totalité des créatures. La brebis perdue, c'est le genre humain. Le Fils de Dieu, le bon Pasteur laisse le troupeau fidèle et vient sur la terre; ayant retrouvé sa brebis, il ne la châtie point; il ne la ramène point en la poussant rudement par le fouet des mercenaires et par la dent des chiens; il la charge sur ses épaules. Nous reconnaissons le Samaritain. Jésus-Christ s'est chargé du fardeau de l'humanité. Quel est le poids, quels sont les chemins du retour, nous le savons, mais il a retrouvé ce qui était perdu. Et comme le pasteur appelle ses amis et ses voisins, Jésus appelle ses Saints et ses Anges et leur dit : « Réjouissez-vous avec moi. » Non pas: Réjouissez-vous avec la brebis retrouvée, observe saint Ambroise; réjouissez-vous « avec moi. » Notre vie, c'est là sa joie; notre retour au ciel est l'épanouissement de sa félicité.

La parabole de la Brebis nous apprend que nous sommes les créatures de Dieu et que nous lui appartenons. La parabole de la Drachme nous apprend de plus que nous sommes faits à son image et ressemblance; car la drachme, monnaie royale, porte la figure du roi. La Femme qui cherche sa drachme perdue, tient en main sa lampe allumée. Une lampe allumée est une lumière dans un vase de terre, Jésus est la divinité dans une chair terrestre. La Femme est l'Église; elle tient en main la lumière du Christ, la doctrine de vérité. A la clarté de cette lampe immortelle, par la vigueur de sa foi au mystère de l'Incarnation, l'Église triomphe de la nuit. Elle cherche sans relâche, elle remue, elle purifie; elle retrouve enfin l'âme égarée; et sa joie est grande, et tous ceux qui l'aiment se réjouissent avec elle. Dans cette femme qui « balaye, » on reconnaît encore celui dont Jean-Baptiste a dit : Il prendra son van et nettoiera son aire; il mettra le bon grain dans son grenier, et jettera la paille au feu qui ne s'éteint point.

Le même sens reparaît plus étendu dans la parabole de l'Enfant prodigue. On y voit davantage la faute du pécheur, on y sent d'autant mieux la miséricorde dont il est l'objet. Jusqu'à présent, Dieu a semblé ne rechercher que son bien, ne vouloir que retrouver ce qui est à lui. Ici nous voyons son amour plus fort que l'ingratitude humaine. Il y a en outre une grande leçon touchant les Juifs: leur dureté et leur jalousie sont vivement dépeintes, leur retour est de nouveau prédit. Le père de famille a deux fils, qui représentent les deux peuples; l'aîné reste dans la maison paternelle, l'autre réclame son patrimoine, le reçoit et s'en va. Le Juif garde le culte du Dieu unique, le Gentil se livre aux idoles.

Celui-ci a reçu son bien: la raison, le libre arbitre, les richesses de la terre et de la nature, et à certain

degré les trésors mêmes de la grâce, c'est-à-dire les souvenirs de la révélation primitive et la promesse du Rédempteur. Il s'éloigne de son père, non par la distance, dit saint Augustin, puisque Dieu est partout, mais par le cœur; le pécheur fuit Dieu et se tient loin de lui. Il s'éloigne et il dissipe tout le patrimoine qui lui a été partagé. La débauche dévore tout. Dans cette absence de Dieu où il s'est enfoncé, dans cette mer du monde, dans ces antres des sirènes, il abandonne son esprit à l'erreur, son cœur aux passions. Il perd la droiture de l'intelligence, la pureté de l'âme, la sensibilité de la conscience, le juste discernement du bien et du mal. L'incrédulité l'enveloppe, affaiblit sa volonté, étouffe sa raison, le mène à l'idolâtrie. Il s'est éloigné de son père, il finit par l'oublier. C'est le comble de sa ruine. Quand tout est épuisé, la famine survient. Plus de vérité, plus d'amour; famine de l'esprit, famine du cour.

Alors il s'engage au service d'un des habitants du pays. Un habitant de ces pays-là, un prince de ces ténèbres. Et celui-ci l'envoie dehors, dans les champs, où il devra garder les pourceaux. A la [besogne dont le Prodigue est chargé, l'on connaît le maître qu'il a pris. Ce maître ne le nourrit pas, ou la nourriture qu'il lui donne ne le rassasie pas. Il boit de l'eau qui n'étanche point la soif, il mange le pain trompeur qui laisse rugir la faim. « Et il désirait remplir son ventre des cosses que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. » Ces cosses dont le maître du Prodigue nourrit ses pourceaux, ces formes d'aliments, vides de

substance, qui remplissent et appesantissent le corps mais ne le nourrissent pas, saint Augustin se souvenait d'en avoir mangé. Maximes du siècle, et sonorités vaines; épaisses sensualités des pourceaux, et festins qu'ils prennent vautrés dans l'ordure, voluptés qui énervent et anéantissent les puissances de l'âme. Le Prodigue n'avait pas même cela. O fils du Roi, qui t'es voué à garder les troupeaux de Satan, Satan ne te donnera pas même la pâture de ses pourceaux! Conduis-les, engraisse-les, amuse-les et vis dans leur fumier: ils pourront exciter ton envie, tu ne goûteras point leurs joies!

Et c'est la dernière ressource du pécheur, la dernière grâce que Dieu lui envoie: il est malheureux. Dans l'excès de sa misère, il se souvient, il rentre en lui-même, il se résout d'aller vers son père. Au fond de l'âme, il sent que son père ne le renverra point. Des biens qu'il a emportés, rien ne lui reste, sauf cet instinct qu'il ne pouvait perdre sans cesser d'être. Sitôt qu'il pense à son père, il se dit que son père voudra pardonner. Pour que nous ne vinssions pas à dissiper encore cette part de notre héritage, le Père ne l'a pas mise dans nos mains, qui la laisseraient tomber, ni écrite dans notre esprit, qui la laisserait effacer; il l'a gravée au plus intime du cœur, où cette lettre sacrée résiste à tout. Lorsque l'on a dit au monde que Dieu est bon, le monde à reconnu Dieu.

Malgré l'aveuglement dans lequel il est enfoncé, le Prodigue connaît à l'instant ce qu'il doit faire. « Je me lèverai, j'irai à mon Père et je lui dirai : Mon Père, j'ai péché, je ne suis pas' digne d'être appelé votre fils. Traitez-moi comme l'un des serviteurs qui sont à vos gages. » Ce langage est de l'essence même de la nature humaine; ce sont là ses sentiments, elle est faite ainsi; elle a besoin de se purifier par l'aveu de ses fautes; elle a besoin de se proclamer indigne, telle qu'elle se connaît: indigne non par origine, puisqu'elle appelle Dieu son Père, mais par sa faute et par ses œuvres mauvaises; elle a besoin de proclamer que d'elle-même elle ne peut se relever et se replacer en l'honneur où elle était.

Le Prodigue se lève donc et va trouver son Père. « Lorsqu'il était encore bien loin, son père l'aperçoit. » Il ne l'attend pas, il n'attend pas qu'il parle et qu'il s'humilie : il accourt vers lui, il se jette à son cou et l'embrasse. Ainsi Dieu est révélé par Celui qui est apparu, dit saint Paul, comme l'amour et la bonté de Dieu.

Il accourt, dit saint Jean Chrysostome. Le poids de nos fautes nous empêcherait d'arriver; mais lui-même pouvant descendre, il est descendu; et avant que nous ayons dit un mot, il baise nos lèvres, par où va sortir la confession qui monte d'un cœur pénitent. Nous n'avons pas encore articulé l'aveu, et déjà il l'a reçu. Il entend nos secrètes pensées, dit saint Ambroise, et quand nous sommes encore éloignés, il accourt, de peur que quelque ennemi ne nous arrête. Il accourt par sa prescience, il nous embrasse par sa clémence. Par un élan d'amour paternel, il se hâte de relever ce qui était tombé, de redresser vers le ciel ce qui était courbé vers

la terre. Mais quel est ce bras du Père qui enlace si tendrement le pêcheur? Le Père, dit saint Augustin, n'a pas quitté son Fils unique, par qui il a fait cette course lointaine à la recherche de la brebis égarée: Car Dieu était le Christ se réconciliant le monde. Il se jette au cou du pécheur et l'embrasse, c'est-à-dire qu'il abaisse vers nous son bras qui est le Seigneur Jésus-Christ. Comme l'homme opère par le bras, Dieu opère par le Christ, et c'est pourquoi le Christ est appelé la force de Dieu. Isaïe avait dit: A qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé?

Et alors le Prodigue se confesse. Il dit : Mon Père ! Il dit qu'il a péché; il dit qu'il n'est pas digne. Mais il n'ajoute pas ce qu'il s'était proposé: Traitez-moi comme un de vos mercenaires. Il ne le peut dire après qu'il a prononcé ce nom de Père en face de son Père, et après que son Père l'a embrassé. Il sent qu'il est rétabli, que son rang de fils lui est rendu. Et le Père ne le blâme pas, ne lui rappelle pas ce passé de crime, de honte et de douleur. Cela est effacé; la trace matérielle en doit disparaître. Cachez ses haillons; donnez-lui sa première robe, sa robe d'innocence. C'est là que je reprends mon fils, à sa pureté première. Mettez-lui au doigt un anneau, le signe des noces, le gage de l'union, le symbole de la foi qui brillera dans ses œuvres. Mettez-lui des chaussures aux pieds; que ses pieds ne glissent plus dans le chemin, ne touchent plus la terre. Et tuez le veau gras, et mangeons et réjouissons-nous, parce que mon fils était mort et voilà qu'il est ressuscité! Le veau gras était la victime que le prêtre offrait pour les péchés. Ici il figure l'Eucharistie, la victime qui doit nourrir l'humanité réparée en ce fils qui était mort. Et ils se mirent à table et commencèrent le festin. Et maintenant, dit saint Augustin, la fête se célèbre dans tout l'univers.

Ces trois paraboles devaient irriter ceux qui reprochaient à Jésus de trop accueillir les pécheurs. L'épisode du Fils aîné répondit à leurs murmures.

Ce fils aîné qui ne veut pas entrer dans la maison parce que l'on y fête le retour de son frère, et qui résiste même à la prière du père de famille, c'est le peuple juif. Il est dit qu'il revenait des champs. Il n'est pas parti pour un pays lointain, et néanmoins il n'est pas dans la maison. Il est aux champs, occupé sans amour d'un travail tout terrestre. Il sert son père, il ne l'aime pas. Le Prodigue, pensant à son père, a cru à sa tendresse; il est venu. Celui-ci doute de la justice du père, ou plutôt la nie: atteint d'une jalousie basse, il ne veut pas entrer. Son père vient le prier; il refuse. Nous le voyons encore ainsi. Cependant le Père ne sera pas sorti en vain; il fera tendrement violence à ce cœur rebelle; mais il attendra le temps opportun, quand la plénitude des nations sera entrée.

Comme ceux qui murmurent contre le prix payé aux ouvriers de la onzième heure, le fils aîné représente encore ces âmes fidèles ou plutôt exactes, mais basses et jalouses, qui, vivant inutilement dans la largeur du Christianisme, osent presque quereller Dieu des grâces de conversion dont il prévient les pécheurs à leurs derniers moments. Parce qu'ils se trouvent justes et qu'enfin

ils sont tels (justice froide, qui elle-même a grand besoin du pardon), ils exigeraient volontiers qu'on ne reçût pas ceux qui ont péché d'une façon plus éclatante. Or Dieu hait ce pharisaïsme, Dieu se réjouit de la conversion des pécheurs. Qu'ils prennent garde que leur mépris du pécheur et leur dépit contre la miséricorde ne les empêchent eux-mêmes d'entrer. Celui-là fait une grande confession qui crie: Mon Père! qui se propose d'aller au Père, et de lui dire : Père, j'ai péché! Celuilà donne à Dieu son vrai nom, veut faire la vraie chose que Dieu demande. Et qui donc êtes-vous, leur dit saint Ambroise, pour exiger du Seigneur qu'il ne pardonne. pas! Applaudissons à la rémission des péchés par la pénitence, de peur que nos péchés ne nous soient pas remis. Ne repoussons pas ceux qui reviennent de loin; car, nous aussi, nous avons été dans les régions lointaines, et c'est de là que nous sommes revenus.

Le même docteur fait ressortir le lien et l'accord des trois paraboles. Il y voit trois grandes consolations offertes à notre misère, trois fermes motifs d'espérance dans l'abîme de nos péchés, une triple chaîne que nous jette la miséricorde divine. Le Père, c'est Dieu; le Pasteur, c'est le Christ; la Femme, c'est l'Église, remplie de l'Esprit-Saint; partout c'est Jésus, le Sauveur. Il cherche notre âme comme une humble mère de famille chercherait ce qu'elle a de plus précieux; il nous ramène et nous porte comme un pasteur vigilant; il nous accueille comme un père. Nous sommes les brebis: O pasteur, conduisez-nous aux pâturages éternels! Nous sommes la drachme: O roi, nous portons gravés en

notre âme votre image et votre nom : tirez-nous de la poussière, rendez-nous notre premier éclat! Nous sommes le Prodigue : O Père, venez à nous, accourez ; ôtez-nous le joug si lourd du démon, donnez-nous le joug de l'amour!

Le divin Maître, parlant toujours ce doux langage de la parabole, donna de nouveaux enseignements sur le mépris des richesses. Il voulut aussi apprendre aux hommes la manière de purifier les richesses injustement acquises. — Nourrissez-en les pauvres, disait-il; par l'aumône, faites-vous des amis dans le ciel.

Les riches Pharisiens, également orgueilleux et avares, estimaient que les biens qu'ils possédaient n'étaient qu'une juste récompense des vertus qu'ils s'attribuaient. Ils se moquaient de ces discours. Jésus répondit à leurs moqueries par la double parabole du pauvre Lazare et du mauvais riche. Le pauvre, couvert d'ulcères, demande au riche les miettes qui tombent de sa table, et ne les obtient pas. Il meurt, les Anges le portent dans le sein d'Abraham. Le riche meurt à son tour et l'enfer est son tombeau. Du milieu des flammes il crie vers Abraham: Père, ayez pitié de moi, et envoyez Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue! Abraham répond à ce damné: Entre Lazare et toi la justice a mis un abime que ni toi ni lui ne pouvez franchir.

Les Pharisiens ne se convertissaient point, mais les Disciples s'instruisaient, et ces divines leçons restaient dans leur mémoire pour être transmises à l'humanité.

### CHAPITRE IV.

LE JUGE INIQUE, - LA PRIÈRE, - LE MARIAGE.

Jésus leur parla encore de la persévérance dans la prière. Il avait précédemment pris l'exemple d'un homme qui se lève au milieu de la nuit et qui donne ce qu'il ne voulait pas donner, uniquement pour se délivrer de l'importunité de celui qui ne se lasse pas de demander et de frapper à sa porte. Si un homme fait ainsi, ajoutait-il, que ne fera pas votre Père qui est juste et bon?

Il répéta cette leçon sous une autre image : « Il faut « toujours prier et ne point se lasser. Il y avait un « juge qui ne craignait point Dieu, et qui ne se souciait « point des hommes. Une veuve venait à lui et lui « disait : Faites-moi justice de ma partie. Il refusa « longtemps. Mais enfin il dit en lui-même : Quoique « je ne craigne pas Dieu, et que je ne me soucie point « des hommes, néanmoins parce que cette veuve m'im- « portune, je lui rendrai justice de peur qu'à la fin elle « ne me fasse quelque affront. Vous entendez ce que « dit ce juge inique. Et Dieu ne vengera pas ses élus « qui poussent leurs cris vers lui jour et nuit ; et il « souffrira longtemps qu'on les opprime? Je vous le dis, « il les vengera bientôt. »

La vengeance des justes, celle qu'il leur est ordonné de demander, c'est leur délivrance. Ils ne demandent pas d'être vengés comme le monde l'entend et comme il leur est défendu de se venger eux-mêmes; ils ne le pourraient faire sans cesser d'être justes. Ils demandent d'être délivrés non du juge inique, mais de son iniquité. Ils demandent aussi d'être délivrés des tentations de l'ennemi intérieur; ils demandent surtout d'être délivrés du monde. Dieu écoute cette prière ; ils sont délivrés en peu de temps. La vie est courte pour les opprimés comme pour les oppresseurs; les choses de la vie sont plus courtes encore, et Dieu les dispose de telle sorte qu'elles mènent toujours à sa justice ; et enfin, les justes sont déjà vengés sous le joug même de l'iniquité, lorsque Dieu leur donne cette patience et cette force par laquelle ils humilient l'iniquité jusque dans son triomphe d'un moment. Le captif qui emporte avec lui la justice dans son cachot plein de sérénité, est déjà vengé du juge ; le martyr souriant au milieu des tortures, est déjà vengé du bourreau. Quiconque accepte l'oppression plutôt que d'abandonner la vérité, Dieu le venge à l'instant, remplissant son cœur des dons de la vérité et mettant comme des ongles de fer le dépit, la honte, le stérile remords dans le cœur qui se targue de ne point craindre Dieu et de ne point se soucier des hommes. Le monde a toujours eu des exemples solennels de ce partage; il n'en est point privé maintenant. Chacun peut voir où est l'iniquité triomphante et avilie, où est la justice opprimée et pleine de gloire, jouissant d'une profonde paix, déjà vengée.

Tout ce qu'a dit et fait le Sauveur se rapporte de quelque manière à son Église. On trouve la figure de l'Église

dans cette veuve obligée de tant solliciter pour sa cause livrée à un juge inique. Jusqu'à la venue de Celui qui maintenant la protége mystérieusement, l'Église est veuve, et son histoire nous offre le continuel spectacle de cette justice longtemps refusée, difficilement accordée, promptement vengée. Les inquiétudes infamantes qui troublent le juge d'iniquité et qui enfin l'obligent à faire justice, tout puissant et tout pervers qu'il est, ne souillent pas les pensées de l'Église. Elle craint Dieu, mais elle ne craint pas les affronts. Elle presse son juge terrestre et même elle le menace; elle prie son juge céleste et elle sait qu'il jugera. Elle attend, rejetée, garrottée, condamnée à mort, mais couronnée de justice, immortelle comme la justice, tranquille comme la justice et comme l'immortalité. O beauté de Dieu sur la terre! Et elle sera délivrée et vengée.

Mais pourquoi, demande saint Augustin, la Veuve dit-elle: « Vengez-moi; » pourquoi les élus le disent-ils, et aussi les martyrs, dans l'Apocalypse de saint Jean, tandis qu'il nous a été expressément ordonné de prier pour nos ennemis et nos persécuteurs? Par cette vengeance des Justes, il faut entendre qu'ils demandent à Dieu la destruction du règne des méchants, soit par leur retour à la justice, soit par le châtiment qui détruit leur puissance. Ou encore, ajoute saint Cyrille, si l'offense nous est personnelle, notre gloire est de l'oublier; mais si l'injure se prend à Dieu même, alors nous invoquons Dieu contre les ennemis de sa gloire et de sa vérité.

Jésus termina par ces mots redoutables : « Quand le

« Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve de « la foi sur la terre ? » Lorsque le Créateur tout-puissant apparaîtra sous la figure du Fils de l'homme, dit le Vénérable Bède, si rares seront les élus, que la ruine du monde sera précipitée, moins à cause de leurs supplications qu'à cause de l'indifférence des autres. Le Seigneur nous avertit pour tous les temps, car nous ignorons l'heure, et la prière cesse et perd sa puissance dès que la foi s'éteint. Croyons donc, dit saint Augustin, afin de prier, et prions afin de croire. La foi produit la prière, la prière affermit la foi. C'est l'enseignement du Christ, en dehors duquel toute science est vaine : sans la foi nous ne sommes rien, sans la prière nous ne pouvons rien. Quiconque ne veut pas entendre cette vérité, celui-là ne veut pas que Jésus soit venu pour lui en ce monde; et son front superbe, qui refuse la clarté de Dieu, descendra dans les ténèbres à travers la fange.

Mais la prière peut devenir stérile. Jésus compléta ces leçons par une parabole sur l'humilité qu'il faut apporter dans la prière.

« Deux hommes, dit-il, montèrent au Temple pour prier; l'un était Pharisien, l'autre Publicain. Le Pharisien, se tenant debout, priait ainsi en luimème: Mon Dieu, je vous rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères; ni tel aussi que ce Publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. Et le Publicain, se tenant éloigné, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, disant: Mon « Dieu, ayez pitié de moi qui suis un pécheur. Et je « vous déclare, ajouta Jésus, que celui-ci s'en retourna « justifié, et non pas l'autre. »

L'orgueil est la passion qui tourmente le plus le cœur de l'homme; c'est pourquoi Jésus y revient si souvent. Ce Pharisien en offre la vivante image. Il prie, mais sa prière donne le caractère même de l'orgueil, qui est le mépris de Dieu. Il nie Dieu en s'attribuant à lui-même sa justice, et cette justice orgueilleuse est la perte de son âme. Il prie debout, orgueilleux jusque dans son attitude; en lui-même, car sa pensée ne s'adresse qu'à elle-même. Il emploie la formule : Mon Dieu, je vous rends grâces, mais c'est à lui seul qu'il rend grâces des mérites qu'il se reconnaît, et il ne s'en désire pas d'autres, il ne demande rien. Ainsi tu es parfait, dit saint Augustin; tu as tout en abondance, tu n'as pas besoin de dire: « Remettez-nous nos dettes! » Suivez avec attention sa prière: Je ne suis point comme les autres hommes. Si du moins il disait : comme un grand nombre d'hommes! Non, il est seul de son espèce: Moi je suis juste, les autres, tous les autres sont pécheurs. Ni comme ce Publicain. Celui-là est comme les autres; celui-là est voleur, injuste, adultère. Le Pharisien méprise tout le genre humain, il fait tomber la masse de son mépris sur ce frère qu'il voit humilié devant Dieu. Il ajoute le sommaire de ses bonnes œuvres, et voilà sa prière. Qu'il se vante, dit saint Grégoire; par l'orgueil il ouvre la cité de son cœur aux ennemis qui l'assiégent. Vainement il l'a fermée par la prière et par le jeûne; il y a un endroit ouvert, l'ennemi entrera.

Je ne m'étonne pas, reprend saint Augustin, si Dieu pardonne au Publicain, qui se juge lui-même. Il se tient loin, néamoins il s'approche par la contrition, et le Seigneur est attentif auprès de lui : « le Très-Haut s'abaisse vers les humbles. » Il ne regarde pas, c'est ainsi qu'il mérite d'être regardé. Sa conscience le courbe, l'espérance le relève. Il se frappe la poitrine comme pour punir son cœur de ses mauvaises pensées et le réveiller de son sommeil. Il confesse ses péchés, le Seigneur lui fera grâce. Vous avez entendu l'accusateur superbe, vous avez entendu l'humble coupable; écoutez le Juge : « Je vous déclare que celui-ci s'en alla justifié, et non l'autre; car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. »

Saint Jean Chrysostome, instruisant son peuple, développe cette leçon sous une image toute byzantine.

Vous voyez, dit-il, deux chars dans une arène: l'un porte la justice unie à l'orgueil; l'autre le péché avec l'humilité. Le char du péché dépasse celui de la justice, non par ses propres forces, mais par la vertu de l'humilité; l'autre est vaincu, non point par la faute de la justice, mais à cause du poids de l'orgueil. L'excellence de l'humilité triomphe du poids du péché, s'élance et atteint Dieu; le poids de l'orgueil entrave la justice. Eussiez – vous fait une multitude d'œuvres vertueuses, si vous présumez de vous-même, vous en avez perdu tout le fruit; fussiez-vous chargé du poids de mille fautes, si vous vous estimez coupable, prenez confiance, Dieu ne rejettera pas le cœur contrit et humilié. Or, puisque l'humilité unie au péché est encore

assez agile pour dépasser la justice unie à l'orgueil, quelle ne sera pas la course de l'humilité si elle est unie à la justice? D'un autre côté, si l'orgueil peut avilir et entraver même la justice, dans quel abime ne nous entraînera-t-il pas uni au péché? Ne négligez donc point la justice, mais évitez l'orgueil.

Pour entendre l'Évangile, il faut jeter un regard sur le monde et s'examiner soi-même. On voit aussitôtcombien l'humanité a vécu de cette manne, combien toute âme en est éclairée. Alors, on remonte à la source du fleuve de vie et de lumière. Qui a pu si parfaitement révéler Dieu et l'homme et les mettre en rapport, et trouver jusque dans la misère de l'homme des moyens de le rapprocher de Dieu? Qui pouvait faire que le péché lui-même, par l'humilité qu'il doit produire, devînt presque un instrument de salut? Considérant que la chute a motivé la Rédemption, et que la Rédemption ne pouvait s'opérer que par l'Incarnation, l'Église a pu s'écrier : Felix culpa! A considérer comme l'orgueil nous tire constamment au plus loin de Dieu, le chrétien serait tenté de s'écrier : Heureusement que nous avons le péché! Saint Paul s'appuie sur son infirmité; il reconnaît que la tentation qui le soufslette comme un de Satan, lui est nécessaire pour échapper à l'orgueil; car il n'était pas possible, dit le commentaire attribué à saint Ambroise, que le cœur d'un homme qui avait vu de si grandes choses ne s'élevât s'il n'eût été humilié de quelque poids de la misère humaine. Ainsi le péché sert au moins à barrer la voie de l'orgueil; nous évitons l'abîme parce que nous tombons sur le

chemin. Cette science profonde de la misère de l'homme et de la clémence de Dieu éclate partout dans les paraboles, et en même temps leur simplicité reste accessible à tout entendement. C'est du lait pour les enfants et tout ensemble du pain pour les forts, dit Bossuet. On y voit Jésus plein des secrets de Dieu, mais on voit qu'il n'en est pas étonné : il en parle naturellement, comme étant né dans ce secret et dans cette gloire.

Parmi ces diverses instructions du Sauveur, il y en eut une, en réponse aux Pharisiens, sur l'indissolubilité du lien conjugal.

Pendant qu'il guérissait les malades et enseignait dans la partie de la Judée qui est au-delà du Jourdain, des Pharisiens vinrent aussi le trouver, pour le tenter. — Est-il permis, lui dirent-ils, de renvoyer sa femme pour quelque cause que ce soit ?

Cette question était concertée, comme celles qu'ils lui adressaient ordinairement, de manière qu'il ne pût la résoudre sans fournir contre lui quelque thème d'accusation et mécontenter beaucoup de personnes. S'il répondait que la femme peut être renvoyée pour quelque cause que ce soit, il prononçait lui-même contre la sévérité de sa doctrine, déjà connue. S'il posait des conditions au divorce, on pouvait l'accuser de condamner la loi de Moïse.

Jésus, les interrogeant à son tour, leur dit : — Que vous a ordonné Moïse? — Moïse, répondirent-ils, a permis de faire un billet de divorce et de renvoyer sa femme. — Oui, à cause de la dureté de vos cœurs, reprit Jésus. N'avez-vous pas lu que Celui qui fit l'homme

au commencement créa l'un mâle et l'autre femelle, et qu'il dit: C'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et qu'il adhèrera à sa femme, et ils seront deux en une seule chair. Que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a uni. Alors, dirent encore les Pharisiens, d'où vient que Moïse a commandé qu'on donnât un acte de divorce à la femme et qu'on la renvoyât? Jésus leur répondit: — A cause de la dureté de votre cœur, Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes; mais il n'en a pas été de même au commencement. Or, je vous dis que celui qui renverra sa femme (si ce n'est en cas d'adultère) et en épousera une autre, devient adultère lui-même, et que celui qui épousera celle qui aura été renvoyée sera adultère aussi.

Voilà dans ce peu de mots, l'abolition de la polygamie ouverte, la condamnation du divorce, polygamie déguisée, l'établissement du mariage chrétien. C'est la plus grande révolution ou, pour mieux dire, la plus grande contre-révolution sociale qui ait été faite dans le monde. Le court dialogue qui précède nous donne nonseulement la loi, mais ce que l'on peut appeler l'exposé des motifs et la discussion historique et morale de ce grand acte de législation universelle. Depuis près d'un siècle, le monde civilisé n'est qu'une officine de législation. Tous les peuples regardent faire des lois, et tout individu croit s'y entendre. Chacun aussi sait ce qui en résulte pour les peuples et pour les individus, et combien de temps durent ces lois. Voyons le Fils de Dieu au même ouvrage.

Les Juifs donc ne songeaient qu'à lui tendre un piége, et ne se souciaient nullement, la plupart, de savoir s'il est permis de renvoyer sa femme pour quelque cause que ce soit, c'est-à-dire sans cause aucune. Ils en usaient de la sorte, convaincus que Moïse l'avait ordonné, et toute autre décision ne pouvait être que très-impopulaire, surtout venant de Jésus, contre qui les adversaires les plus déclarés s'accordaient soudain. Jésus les met d'abord en présence de Moïse, à qui ils faisaient injure et qu'il veut justifier. — Quel est le commandement de Moïse? Ils répondent que Moïse a commandé de donner le billet de divorce et de renvoyer ainsi l'épouse. — Il vous l'a permis, dit Jésus, à cause de la dureté de vos cœurs.

En effet, la lettre de divorce avait été imposée comme un obstacle à la séparation qui, par suite de la décadence des mœurs, s'opérait sans formalités. Les Scribes seuls pouvaient écrire le billet de divorce. C'étaient des hommes graves et considérés. Cette charge les investissait d'un droit de conseil propre à procurer la réconciliation des époux. Lorsque leur intervention échouait, l'on pouvait croire meilleur d'accorder le divorce, car autrement l'indissolubilité eût été brisée par le meurtre. Au mariage il faut le Christianisme. La dureté des cœurs, telle était donc la raison de Moïse; elle le justifiait, mais ne justifiait que lui.

Ayant établi ce point, Jésus remonte à la loi primitive. Il ne dédaigne pas de parler avec art. Pour éviter de heurter les Juifs, il ne leur dit pas tout de suite: Il n'est point permis, comme une décision qu'il leur donnerait de lui-même; il leur fait voir que c'est la volonté de Dieu : « N'avez-vous pas lu que Celui qui fit l'homme au commencement le fit homme et femme? Un homme et une femme, non pas un homme et plusieurs femmes, afin qu'il y eût un mariage et qu'il n'y en eût pas plusieurs. Et la première femme est tirée du corps du premier homme, afin que soumise à une certaine dépendance, elle ne soit point cependant méprisée ni regardée par l'homme comme un être d'espèce inférieure et différent de lui. L'homme et la femme sont faits d'une même chose pour être un; ils ne sont pas pris du même sein pour qu'ils se connaissent libres ou de se marier, ou de garder la virginité. Unis, ils ne doivent jamais se séparer : « L'homme quittera son père et sa mère et adhérera à sa femme, et ils seront deux en une seule chair. » A sa femme, non à ses femmes; deux en une seule chair, non pas trois ou quatre. Et pour qu'ils soient deux en une seule chair, « l'homme laissera son père et sa mère. »

Il semble d'abord qu'il devrait y avoir plus d'union entre les frères et les sœurs, qui sortent de mêmes parents, qu'entre les époux, qui sortent de souches diverses. La force plus grande du mariage vient de la loi de Dieu, plus puissante que la loi de nature : les commandements de Dieu ne sont point soumis à la nature, tandis que la nature obéit aux commandements de Dieu. Les frères viennent de la même source et s'en vont par des chemins divers ; l'homme et la femme naissent de parents divers et aboutissent à la même destinée. Observez, dit saint Jean Chrysostome, que

l'amour monte dans l'homme comme la séve monte dans l'arbre. La séve part des racines, et là-haut se transmet en fruits. Les parents aiment et ne sont pas également aimés de leurs enfants; l'homme ne porte pas l'ardeur de sa tendresse à ses parents, mais aux enfants qu'il doit engendrer: « L'homme quittera son père et sa mère et adhérera à son épouse, et ils seront deux en une seule chair. » Rien ne saurait exprimer plus fortement l'indivisibilité. C'est là, dit saint Remi, le mystère qui est dans le Christ et dans son Église. En effet, le Seigneur Jésus abandonna en quelque manière son Père lorsqu'il descendit sur la terre; il abandonna sa mère, c'est-à-dire la Synagogue, à cause de son infidélité; et il adhéra à son épouse, c'est-à-dire à la sainte Église; et ils sont deux en une chair, car le Christ et l'Eglise forment un seul corps.

Après avoir rappelé le texte et l'esprit de l'ancienne loi, reprend saint Jean Chrysostome, Jésus donne luimème son interprétation. « Ainsi, dit-il, ils ne sont déjà plus deux, mais une seule chair. » De même que ceux qui s'aiment spirituellement sont dits n'être qu'une âme et un cœur, de même l'homme et la femme une fois conjoints sont dits une seule chair. Or autant il est horrible de déchirer un corps, autant il est horrible de partager une femme. Il y a là une cruauté et une souillure abominable; et enfin, voici la défense de Dieu: « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Celui donc qui renvoie sa femme ne tient aucun compte ni de la nature, ni de la loi; il viole la nature, car il divise une chair; il viole la loi, car il brise une union

que Dicu a faite et qu'il a défendu de briser. « Au commencement il n'en était pas ainsi. » Moïse n'a pas commandé le divorce, il l'a permis. Ce que nous commandons, nous le voulons; ce que nous permettons nous est arraché par la mauvaise volonté que nous ne pouvons plus contenir. Moïse a préféré le divorce aux homicides. « A cause de votre dureté, Moïse vous a permis. » Moïse, non pas Dieu. Vous avez la loi d'un homme, non pas la loi de Dieu. Car Dieu ne peut être contraire à lui-même à ce point d'établir quelque chose et de le détruire par un commandement nouveau.

A la suite de cette discussion historique et dogmatique, Jésus exprime avec autorité la loi entière et définitive: « Je vous déclare que quiconque quitte sa « femme, si ce n'est pour un cas d'adultère, et en « épouse une autre, commet un adultère; et celui qui « épouse celle qu'un autre a quittée, commet aussi un « adultère. »

Par cette clause de l'adultère, Jésus ne rouvre pas la porte au divorce. Dans la loi de Moïse, l'adultère n'était pas un cas de divorce, mais de mort. Il était interdit de garder la femme adultère. L'Évangile lui a donné la pénitence qui ressuscite, et le pardon. Après la purification d'un adultère, dit saint Augustin, la réconciliation des époux ne doit pas présenter d'obstacle ni être regardée comme honteuse là où l'on croit à la rémission des péchés par le pouvoir des clefs du royaume des cieux. Que l'on n'appelle plus adultère celle qui a été réconciliée, remariée au Christ!

L'adultère est un cas de séparation, non de divorce

et de rupture. Le mariage, constitué par la volonté, n'est pas détruit par la séparation du corps, mais par la séparation de la volonté. Les époux légitimement séparés restent néanmoins époux. C'est pourquoi le Seigneur ne dit pas : Celui qui renvoie sa femme est adultère, mais : « Celui qui en prend une autre » ; car celui-là sépare la volonté.

En résumé, il n'y a qu'une raison charnelle qui puisse légitimer la séparation des époux, c'est l'adultère; il n'y en a qu'une spirituelle, c'est le consentement mutuel pour le service de Dieu; il n'y en a aucune qui permette de contracter un second mariage tant que la mort n'a pas rompu le premier.

Par cette loi, Jésus rétablissait le mariage dans la pureté de son institution première, sur le modèle que Dieu avait proposé. Il délivrait la femme de sa longue ignominie, il donnait aux époux la gloire de la chasteté conjugale, aux enfants la sécurité du foyer domestique, au genre humain tout entier une origine plus pure et l'honneur et la paix d'une meilleure vie. En parlant de ces choses augustes, on a l'esprit importuné des clameurs et des dérisions d'une horde dissolue qui ne trouve plus de bonne joie dans le monde, et qui impute à l'Évangile les viles souffrances qu'elle endure pour l'avoir méprisé. Cette écume de charnels et d'adultères doit être écartée ; elle n'a pas plus de droits à revendiquer que de légitimes exemples à fournir. Malheur aux peuples qui écoutent la sagesse des femmes partagées et des pères qui n'élèvent point leurs enfants! La honte et la ruine attendent toute société assez folle pour recevoir sa règle de ces mains ardentes à déchirer les lois de Dicu. Lorsque l'on veut juger sainement les institutions d'un peuple, ce ne sont pas les bannis qu'il convient d'interroger; il faut regarder au sein même de ce peuple et voir quels fruits y produisent ces institutions acceptées et obéies. Par le mariage chrétien, l'homme a été fils, il a été époux, il a été père : de ces trois choses, il n'avait véritablement que le nom. La femme a été vierge, épouse, mère, trois dignités qui lui étaient inconnues. Le mariage chrétien a créé la famille, et la famille a mis le genre humain dans une situation générale d'honneur et de bonheur qu'il n'était pas donné au paganisme de rêver ni même de comprendre.

Mais la corruption et l'erreur du monde étaient si profondes, que les Disciples eux-mêmes s'effrayèrent de cette noble loi. Lorsqu'ils se trouvèrent seuls avec Jésus, ils lui exprimèrent naïvement leur pensée. — Si telle est, lui dirent-ils, la condition d'un homme à l'égard de sa femme (qu'il ne puisse la renvoyer), il n'est pas bon de se marier. Jésus leur répondit : — « Tous ne sont pas « capables de cette résolution, mais ceux à qui il a été « donné. » C'est-à-dire ceux qui par la grâce de Dieu demandent et obtiennent de garder la continence pour gagner le ciel. Cette parole a créé les légions angéliques qui ont préféré la virginité au mariage.

### CHAPITRE V.

### PAUVRETÉ VOLONTAIRE, - LES ENFANTS.

Une circonstance ménagée de Dieu fit comprendre aux Disciples le bonheur et le mérite de la pauvreté volontaire.

Il vint un jeune homme, des premiers du pays, qui, fléchissant le genou devant Jésus, lui demanda ce qu'il fallait faire pour obtenir la vie éternelle. Jésus lui dit:

— « Garde les commandements. »

— Lesquels ? demanda le jeune homme. Jésus reprit:

« Tu les connais. Tu ne seras point homicide; tu ne « commettras point d'adultère; tu ne déroberas point; « tu ne diras point de faux témoignages, tu ne trompe- « ras personne, tu honoreras ton père et ta mère, tu « aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme dit: — J'ai observé ces préceptes dès ma jeunesse; que me manque-t-il encore?

Jésus aima sa sincérité et son innocence. Il lui dit:

— « Il te manque encore une chose : « Si tu veux être
« parfait, va, vends ce que tu possèdes, et donne-le aux
« pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens,
« et suis-moi. » Mais le jeune homme s'en alla tout
triste, car il possédait de grands biens. Et Jésus, jetant
les regards autour de lui, dit à ses Disciples : — « Qu'il
« est difficile que ceux qui ont des richesses entrent

« dans le royaume de Dieu! » Comme les Disciples montraient leur étonnement de cette parole, Jésus répéta:

— « Mes petits enfants, qu'il est difficile que ceux qui « se confient en leurs richesses entrent au royaume de « Dieu! Un chameau passera plus aisément par le trou « d'une aiguille qu'un riche n'entrera dans le royaume « de Dieu. » Les Disciples se disaient l'un à l'autre:

— Qui donc se pourra sauver? Jésus leur dit: — « Cela « est impossible aux hommes, mais toutes choses sont « possibles à Dieu. »

Pierre demanda au Seigneur quelle serait la récompense des Apôtres, qui avaient tout quitté pour le suivre ? Il lui répondit qu'au triomphe du Fils de l'homme, ceux qui l'auront suivi seront avec lui les juges du monde... Car quiconque aura quitté pour son nom et pour l'Évangile sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses héritages, celui-là recevra au centuple dans la pleine joie de la vie éternelle.

Mais pour entretenir en eux une crainte salutaire, tandis qu'il leur annonçait l'ordre nouveau que la justice établirait au jour des rétributions, il ajouta qu'alors beaucoup des premiers seraient les derniers, et beaucoup des derniers les premiers. Et afin qu'ils connussent l'indépendance de Dieu dans la distribution de ses grâces, il leur proposa la parabole des ouvriers de la vigne, où ceux de la dernière heure reçoivent la même récompense que ceux qui ont travaillé dès le matin.

Il leur parlait et les instruisait ainsi en se rendant lentement à Jérusalem, n'y voulant arriver que pour la fête de Pâques. Sur son chemin, il guérissait les malades, toujours avec cette même douceur et ce même empire qui formaient également le caractère de sa parole et de ses œuvres; toujours le plus humble des mortels, toujours tout resplendissant de divinité. Nul n'avait parlé comme lui, et il parlait comme nul n'a le droit de parler. Un jour, s'adressant à la multitude, il dit ces mots que le seul esprit de l'homme n'aurait pu dicter, ni soutenir, ni comprendre:

« Si quelqu'un vient à moi et ne hait point son père « et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses « sœurs et même sa propre vie et ne porte pas sa « croix et ne me suit pas, celui-là ne peut être mon « disciple. »

On sentait qu'il avait dans sa main et le ciel et la terre et le cœur de l'humanité.

Nous l'avons entendu tout à l'heure, en s'adressant aux Disciples, les appeler « mes petits enfants. » Cette parole si tendre qui revient plusieurs fois dans ses discours, est doublement leur gloire, parce qu'elle montre l'affection qu'il leur portait et la qualité qu'il aimait en eux. Le sens en est révélé par une de ces actions où se révèle aussi son cœur.

On avait coutume de lui amener des petits enfants pour qu'il les bénît. Une fois, les Disciples voulurent les écarter, craignant que cette foule ne l'importunât. Au sens mystique, les Disciples figuraient les Juifs, jaloux de la vocation des Gentils.

Jésus leur dit : « Laissez venir à moi les petits enfants, « car le royaume de Dieu est à qui leur ressemble. En « vérité, quiconque ne recevra point le royaume de

« Dieu comme ferait un enfant, celui-là n'y entrera

« point. »

Ce n'est pas qu'un âge soit préféré à un autre, car alors il serait fâcheux d'avancer dans la vie; c'est l'innocence qui est préférée à tout. Le royaume de Dieu est à qui ressemble aux enfants, à qui conserve ou reconquiert cette innocence que la nature leur a donnée. L'enfant est sans haine, il ignore la luxure, il ne recherche point la richesse et les honneurs, il revient à sa mère qui l'a corrigé; il est docile à l'enseignement de ses maîtres, il ne dispute ni ne contredit ni n'est méfiant: c'est ainsi que l'homme qui veut « entrer » doit recevoir la parole de Dieu. Tels étaient les Disciples. En même temps, Jésus leur apprend à ne point mépriser les petits de l'Eglise, à ne point rudoyer leur ignorance, à les instruire avec patience et douceur, à se faire enfants eux-mêmes pour gagner les enfants. Par l'amour qu'il témoigne à l'enfance, il enseigne combien il la faut aimer et respecter. Dans le monde civilisé, à Rome, on faisait apprendre par cœur aux enfants les dialogues de Platon, et ils les récitaient dans les banquets pour amuser les convives. Mais ce n'était que la moindre des souillures auxquelles l'enfance était exposée. Les droits de l'enfance datent du Christ.

Et Jésus embrassa les enfants, leur imposa les mains et les bénit. Il montrait par là, dit saint Remi, que les humbles d'esprit sont dignes de sa grâce. En imposant les mains, dit saint Chrysostome, il exprime l'opération de sa vertu divine; il bénit suivant une coutume humaine parce qu'il est devenu homme en restant Dieu; il embrasse comme pour ramener en son sein sa créature tombée.

Il semble que s'il y avait dans l'Évangile quelque chose que l'on ne pût croire, ce ne sont pas les grands miracles qui commandent à la nature, ni les grandes paroles qui changeront la face du monde, ni ces audaces de la miséricorde qui déclarent le Publicain justifié par la seule vertu de sa prière, ni le Calvaire, ni l'Eucharistie, ni enfin rien de ce qui est incompréhensible et par là même visiblement divin. Tout cela est de Dieu, et dès qu'il l'a voulu faire, il est pour ainsi dire tout simple qu'il l'ait fait. Ce qui confond, c'est cette bonté de la majesté divine qui se mêle aux entretiens des hommes, parle leur langage, bégave avec eux, leur prend la main, embrasse leurs enfants, traite l'homme pécheur avec plus de tendresse qu'elle ne lui en a montré lorsque, revêtu encore de son innocence, il habitait le Paradis.

Quand la pensée s'arrête sur ces tableaux, sur ces enfants enfermés dans les bras de Dieu et touchant son sein, on a comme un éblouissement de l'impossible. C'est donc ainsi que Dieu nous a aimés, c'est donc là ce que nous voulons, c'est donc là ce que vaut l'innocence! et cette innocence nous peut être rendue d'un mot qu'il dépend de nous de prononcer, d'un soupir qu'il dépend de nous de jeter dans cet abime qui nous sépare de l'infini.

Ces espaces sans mesure que nous avons mis entre nous et Dieu, cette lèpre qui nous couvre, tout cela n'est plus rien. Notre soupir porté au Ciel par les Anges dont le Verbe créateur nous a entourés, arrivera tout de suite jusqu'au Verbe incarné, et notre lèpre tombera en un instant, et nous serons les enfants sans tache du Dieu Très-Haut; et rien sur la terre ni au ciel, aucune puissance de justice, ni aucun souvenir de nos iniquités ne prévaudra contre la parole qui nous ouvrira son cœur: Père, j'ai péché!

C'est ainsi que Dieu a aimé le monde.

## LA VIE

DE

# NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST

## LIVRE VI.

LES RÉSURRECTIONS.

### CHAPITRE I.

#### LAZARE.

Marie-Magdelaine et sa sœur Marthe avaient un frère nommé Lazare. Tous trois demeuraient à Béthanie, bourg voisin de Jérusalem. Jésus les aimait. Lazare étant alité, ses sœurs envoyèrent dire à Jésus: « Seigneur, celui que vous aimez est malade. » Prière parfaite, comme celle de la Chananéenne. La prière parfaite consiste dans une simple exposition du besoin, accompagnée d'une ferme confiance en Dieu qui peut tout.

Jésus, sachant ce qui devait arriver, répondit que

cette maladie n'allait pas à la mort, mais qu'elle était pour la gloire de Dieu et afin que le Fils de Dieu en fût glorifié. Il demeura encore deux jours dans le même lieu. Après quoi il dit à ses Disciples : « Retournons en Judée. » Les Disciples, effrayés, lui dirent : — Maître, les Juifs vous cherchent pour vous lapider, et vous retournez chez eux? Il leur fit entendre qu'il devait employer le temps pour s'acquitter de son ministère. Et parlant au nom de la sainte Trinité en annonçant une œuvre de Dieu, il ajouta : « Lazare, notre ami, dort, « mais je m'en vais le tirer du sommeil. »

Les Disciples crurent qu'il s'agissait d'un sommeil ordinaire. Ils reprirent: — S'il dort, il en reviendra. Jésus leur dit: « Lazare est mort, et je suis bien aise à « cause de vous de n'avoir point été là, afin que vous « croyiez. Mais allons. »

Et Thomas dit aux autres: — Allons aussi, nous, et mourons avec lui. Thomas, comme plus tard Pierre, se croyait par lui-même plus fort qu'il n'était.

Lorsque Jésus arriva, Lazare, depuis quatre jours, dormait dans le tombeau. Il mourait tandis que le messager de ses sœurs annonçait sa maladie. Suivant un usage établi chez les Juifs après le retour de Babylone, on portait immédiatement au sépulcre le cadavre enveloppé de bandelettes; mais le sépulcre n'était pas aussitôt fermé. Tous les jours deux fois, les parents et les amis y venaient prier et pleurer auprès du mort, jusqu'à ce que les signes de la décomposition parussent sur le visage découvert. On avait ainsi accompli les funérailles de Lazare au milieu d'un grand concours

d'amis; car Béthanie n'était qu'à une heure de Jérusalem. Ces amis, la plupart encore présents, accompagnant Marthe et Magdelaine dans leurs stations auprès de Lazare mort, avaient vu le cadavre et en avaient constaté la décomposition. Alors seulement, le suaire avait été posé sur la face, tout le monde s'était retiré du sépulcre, et on avait roulé la pierre qui en fermait l'entrée.

Marthe, avertie que Jésus venait, alla au-devant de lui, Marie se tint à la maison, soit qu'elle ignorât la présence du Maître, soit qu'elle pensât devoir rester pour remplir les obligations de l'hospitalité. — « Seigneur, dit Marthe, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort: mais maintenant même, je sais que Dieu vous accordera tout ce que vous lui demanderez.» Ce langage exprime une foi hésitante et comme déconcertée. La sœur de Lazare semble ne pouvoir comprendre que des amis de Jésus soient atteints par la mort et par la douleur.

Jésus lui dit : - « Ton frère ressuscitera. »

Marthe reprit: — Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour.

Jésus, voulant accroître et affermir la foi de Marthe, et lui apprendre qu'il n'a pas même besoin de demander, lui dit ces paroles de Dieu: « Je suis la résurrection « et la vie; celui qui croit en moi vivra, quand même « il serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne « mourra point pour toujours. Le crois-tu? »

Déjà l'on a vu le Sauveur exiger la foi d'autrui pour ceux en faveur de qui ils le venaient prier, parce que

tous les membres sont unis en un même corps et doivent agir les uns pour les autres. C'est la Communion des Saints. Marthe répondit par un acte de foi théologique parfait : — Oui, Seigneur, je crois que vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui êtes venu en ce monde.

Après ces paroles, Marthe retourna vers sa sœur et lui dit tout bas que le Maître la demandait. Aussitôt Marie alla trouver le Seigneur au lieu où Marthe l'avait rencontré. Ses hôtes la suivirent, croyant qu'elle se rendait au sépulcre. Dès que Marie vit Jésus, elle tomba à ses pieds et lui dit: — Seigneur, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort! Jésus la voyant pleurer, elle et les Juiss qui l'avaient accompagnée, frémit en son esprit et se troubla lui-même, c'est-à-dire de sa propre volonté. Pleinement maître de toutes les sensations que son humanité pouvait éprouver, il se laissa librement envahir à la douleur de ceux qu'il aimait.

Il dit: « Où l'avez-vous mis? » — Seigneur, lui répondirent-ils, venez et voyez. Alors Jésus pleura; et les Juifs dirent: — Voyez combien il l'aimait! Cependant quelques-uns disaient aussi: — Ne pouvait-il pas empêcher qu'il ne mourût, lui qui a ouvert les yeux de l'Aveugle-né? L'Évangéliste, remarque saint Cyrille, raconte avec une sorte de stupeur les larmes de Jésus. — Ses larmes, disent d'autres interprètes, coulent comme celles des hommes qui l'entourent, mais non pas de la même source: Lazare dans l'obscurité du sépulcre lui représente le genre humain mort, enseveli et pour ainsi dire décomposé. Il pleure cet état de sa créature,

destinée à une double immortalité, devenue esclave d'une double mort; il pleure ceux qui ne ressusciteront pas.

Jésus donc, de nouveau frémissant en lui-même, vint au sépulcre. C'était une grotte; une pierre en fermait l'entrée. Jésus dit: « Otez la pierre. » Seigneur, observa Marthe, il commence à sentir, car c'est le quatrième jour. Jésus reprit: « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, « tu verras la gloire de Dieu! »

Ils ôtèrent la pierre, et Jésus, levant les yeux au ciel, dit: « Mon Père, je vous rends grâces de m'avoir « exaucé. Pour moi, je savais que vous m'exaucez tou- « jours, mais je le dis pour ce peuple qui m'environne, « afin qu'ils croient que c'est vous qui m'avez envoyé.»

Alors il cria d'une voix forte: « Lazare, viens dehors! » et à l'instant même, celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, son suaire sur le visage. Jésus leur dit: « Déliez-le et le laissez aller. »

Quelles paroles, et quelle œuvre! Saint Jean Chrysostome remarque l'art de miséricorde avec lequel Jésus voile et fait éclater en même temps sa divinité. Il prie son Père et le remercie: « Je savais que vous « m'exaucez toujours; mais je le dis pour ce peuple. » Laissant entendre qu'il n'a pas besoin de prier, il ménage pourtant la faiblesse de ses auditeurs. Le Fils de Dieu ne regarde pas à sa dignité, mais à notre salut : les choses humbles abondent en ses discours : les choses divines, il les enveloppe. Elles sont visibles néanmoins, et le ciel et la terre s'empressent d'obéir. « Je suis la résurrection et la vie. — Lazare, viens

dehors! » Il faut reconnaître le Verbe, cette voix éternelle qui parle au néant et de partout fait surgir la vie. La mort, dit Bossuet, n'avait pas encore été traitée de cette façon impérieuse. — Il nomme Lazare, dit saint Augustin, pour ne pas forcer tous les morts à ressusciter.

L'incrédulité attriste la raison humaine par les efforts qu'elle ne cesse de faire contre ce miracle, où la réalité historique n'est pas moins évidente que le caractère divin. Le frémissement de Jésus a été signalé comme une marque de supercherie. C'est à quoi les « savants » découvrent que Lazare n'a pas été ressuscité, ou n'était pas mort! Les Pères avaient remarqué ce frémissement du Fils de Dieu. Il frémit, disent-ils, du murmure de ces Juiss dont l'incrédulité s'appuyait d'un miracle, et qui disaient : Lui qui a donné des yeux à l'Aveuglené, ne pouvait-il empêcher que son ami ne mourût! Il dut frémir encore, et jusqu'aux dernières fibres de son humanité, voyant dans l'avenir tant d'âmes lavées de son baptême refuser l'évidence pour choisir la réprobation. En vain l'on sait que toute folie est possible à l'homme; la folie d'injurier Jésus-Christ paraît inconcevable. Il semble que ce serait assez de renier, sans se faire l'insulteur de tant de bonté, de tant de justice, de tant d'amour. Mais il y a une cause à ce délire. La cause, c'est l'horrible besoin que Dieu ne soit pas. Et ce besoin prouve que Dieu est, et que Jésus est Dieu. Pourquoi viens-tu nous tourmenter, crient les démons par la bouche des possédés; qu'avons-nous affaire à coi, Jésus Fils de Dieu tout-puissant?

Pour résister aux négations et aux injures, Jésus-

Christ a armé ses œuvres d'une puissance que Satan peut combattre, mais qui le vaincra : il leur a donné la vie. Comme tous les autres miracles, la résurrection de Lazare est un miracle perpétuel. Jusque dans les moindres détails, il symbolise une merveille que l'Église accomplit tous les jours.

Adam recut en même temps deux vies. En donnant une âme à son corps qu'il venait de façonner, Dieu s'unissait à cette âme par sa grâce. C'est ainsi que l'Ecriture nous dit qu'Adam sortit âme vivante des mains du Créateur. Par l'union de l'âme au corps, il avait la vie physique; par l'union incomparablement plus élevée de cette âme avec Dieu, il avait la vie spirituelle. L'âme anima le corps, Dieu vivisia l'âme; et tout étant de Dicu, tout avait l'immortalité. L'homme se séparant de Dieu par la désobéissance, perdit tout à la fois. Séparée de Dieu, l'âme meurt comme le corps. séparé de l'âme. Quand même une sorte de vie subsiste, c'est mourir que sortir irrémédiablement de la condition pour laquelle on est créé. Ainsi, à la double vie qui lui avait été donnée succéda pour l'homme, par sa faute, une double mort. Mais Dieu eut pitié de l'œuvre de ses mains, et Jésus-Christ, plus puissant que la mort, vint réparer ce désastre. Il le déclara lui-même : « En vérité, en vérité, je vous le dis, les morts enten-« dront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'enten-« dront vivront. » Les Docteurs expliquent que ces morts sont morts par le péché. Il est clair que ceux qui « entendront » sont ceux-là seulement qui croiront et qui voudront être sauvés.

Les trois résurrections mentionnées dans l'Évangile attestent la promesse de Jésus, et enseignent à l'homme comment il pourra en obtenir le fruit. Sans doute, la fille de Jaïre, le fils de la veuve et Lazare n'ont pas été seuls tirés de la mort. Selon saint Augustin, beaucoup d'autres trépassés furent ramenés à la vie. Trois résurrections seulement sont marquées, parce que les circonstances de chacune indiquent suffisamment les trois classes entre lesquelles on peut partager tous les pécheurs, et les moyens qui leur sont donnés pour ressusciter à la vie spirituelle.

La fille de Jaïre, morte, mais encore dans la maison paternelle, c'est le pécheur caché, que personne ne soupçonne mort. Le fils de la veuve, déjà hors de la ville et que l'on porte au tombeau, c'est le pécheur public lorsqu'il a pris son parti du scandale. Lazare au sépulcre depuis quatre jours et déjà décomposé, c'est le pécheur endurci, horrible au monde, horrible à luimême, désespéré, sous le poids de l'habitude, sous la pierre. Tout pécheur appartient nécessairement à l'une de ces trois catégories. Les trois résurrections nous apprennent comment chacun peut renaître.

La jeune fille qui vient d'expirer dans la maison de son père, est ressuscitée comme par un jeu: « Ma fille, lève-toi. » Elle renaît avant que son père et sa mère l'aient pour ainsi dire encore perdue. Les Apôtres qui sont là, représentant la Foi, l'Espérance et la Charité, figurent aussi la grâce, inagissante sans doute, perdue même, non pourtant éloignée. L'effronterie n'a pas chassé les bonnes pensées, l'habitude n'a pas mis là sa

main savante. Encore que pécher soit toujours la même chose que mourir, autre chose cependant, dit saint Augustin, est pécher une fois et pécher toujours ; et si la vie est ramenée avec tant de promptitude, c'est pour nous faire comprendre que le pécheur qui se corrige aussitôt revit aussitôt. Celui qui n'est pas enveloppé dans l'habitude n'est pas enseveli. Chassez seulement, dit saint Grégoire, chassez d'autour de votre cœur la foule des affections désordonnées, ces joueurs de flûte, ces discoureurs de rien, ces flatteurs de l'oreille qui vous promettent tant de joies, mais qui ne font en réalité que chanter votre mort. Alors ne trouvant plus d'obstacle en vous, Jésus vous prendra par la main, et vous ressusciterez comme un homme qui dormait se réveille sous la main d'un ami. Levez-vous donc et marchez; car il est dit que la jeune fille se mit à marcher. Pour prouver que vous êtes converti, vous devez marcher avec plus de vigueur qu'auparavant. Et mangez, car Jésus, ayant ressuscité la jeune fille, ordonne qu'on lui donne à manger. Ce qui montre, suivant le Vénérable Bède, la condition favorable du pécheur dont nous avons ici le symbole, puisqu'il peut, aussitôt réconcilié, être admis à la table eucharistique; — et ce qui nous enseigne en même temps, suivant un autre interprète, que la chair de Jésus-Christ est la nourriture nécessaire pour ne plus mourir.

Mais peu de pécheurs profitent de cette grâce offerte à tous, luttent contre la séduction, repoussent les sophismes du mal, savent se soustraire au cynisme de l'habitude. La plupart, au contraire, s'enhardissent contre Dieu; bientôt, comme ceux de Sodome, ils se font gloire de leur péché. C'est alors que le mort, sorti de la ville, en rase campagne, apparaît dans son hideux sommeil; et sa mère, l'Eglise, le suit en pleurant. Elle pleure sur ce fils mort, elle pleure sur ceux qui le voient. Pour plusieurs, cette pompe du cadavre insolent couché sur les vices qui le portent à la fosse, n'est pas une épouvante, mais plutôt un triomphe qu'ils envient. Et il a été donné à l'Eglise beaucoup de ces enfants qui aiment à faire pleurer leur mère! Tel est donc le pécheur public : il se produit en exemple ; par son exemple, il détruit autour de lui la pudeur et la crainte de Dieu. « Mes pieds ont chancelé, dit David, . parce que j'ai vu la paix du pécheur. » Qui ressuscitera celui-là? Ce même Dieu qui a ressuscité l'autre; ce Dieu qui entend les prières, qui voit les larmes, qui ne veut pas que la mort emporte toujours sa proie, et qui se fait obéissant à ceux qui le craignent jusqu'à leur accorder le salut de ceux qui le nient. Avec la même bonté et la même puissance, il ranimera ce cadavre. Mais qu'il y ait plus d'effort et plus de doute pour la conversion des pécheurs publics, c'est ce que le Sauveur nous fait comprendre, en montrant une certaine hésitation dans la résurrection du fils de la veuve. Ému des larmes de cette mère, il s'approche du cercueil, le touche d'uue manière mystérieuse, arrête ceux qui le portent (car l'intervention de Jésus ôte aux vices leur puissance); et enfin il commande: « Lève-toi. » A cette voix le mort revient à la vie, se lève, parle, mais reste assis dans son cercueil. Il faut que Jésus lui aide

à descendre: « Et Jésus le rendit à sa mère. » C'est pour le rendre à l'Église qu'il l'a ressuscité, parce qu'elle pleurait. Va maintenant, et parle; console ta mère, publie que tu étais mort, dis qui t'a ressuscité.

Il y a une mort plus profonde, une espérance plus perdue. Non-seulement la vie est éteinte, mais la forme même du corps se dissout dans le tombeau fermé. Ce mort de quatre jours, sorti de la maison, sorti de la ville, enterré, putride, c'est le pécheur tellement englouti et lié dans l'habitude, qu'il semble ne pouvoir plus être touché même du désir de remonter au jour ; et si ce désir lui vient, faible comme ce fil de lumière qui peut pénétrer à travers la pierre roulée sur lui, il ne saurait faire un mouvement. Il désespère et tout est fini. Saint Bernard, en grand moraliste, comme sont tous les saints, marque les degrés de cette chute: la familiarité avec le péché devient habitude, l'habitude nécessité, la nécessité impossibilité de s'amender ; l'impossibilité engendre le désespoir; le désespoir, c'est la damnation. Car la paix, longtemps du moins, n'est qu'à la surface. La décomposition de la conscience dans une âme vaincue ne s'achève pas sans d'horribles douleurs. Plus d'un se targue au dehors, qui tremble d'une immense terreur et voudrait secouer sa léthargie. Nous les connaissons bien. Devant le monde, ils sont arrogants. Au fond, tout au fond de leur cœur, la foi vit encore, sous forme de crainte. On les presse de se sauver: ils raillent, puis ils chancellent, puis ils disent: Je ne peux! En effet, ils ne peuvent. D'eux-mêmes ils ne rouvriront pas leur tombeau.

Mais ce qu'ils ne peuvent, Jésus-Christ le peut, et le veut. Les fidèles l'ont appelé par leurs prières, il vient; les fidèles pleurent, il est touché de leurs larmes ; les fidèles croient, il promet à leur foi un miracle. Seigneur, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort! Seigneur, vous êtes la résurrection! Seigneur, venez, et voyez où on l'a mis! Ces prières des saints, et les bonnes œuvres dont elles sont accompagnées, sont autant de mains droites et fortes qui « ôtent la pierre. » La charité des fidèles, les grandes et fécondes vertus de l'Église ébranlent la lourde clôture, font pénétrer l'air pur et la lumière dans le hideux caveau; et le détenu du péché, le captif, le mort conçoit quelque meilleur désir d'être sauvé. C'est l'instant de Jésus. Il est là, il regarde; il élève sa voix qui crée la vie: « Lazare, viens! »

Lazare sort vivant, non délié. Les baudelettes serrées étroitement en trois doubles et imbibées d'aromates enroulent toujours ses pieds et ses mains, son visage est encore couvert du suaire. Lorsque vous méprisez, dit saint Augustin, vous gisez dans le tombeau; lorsque vous confessez, vous sortez dehors. C'est Dieu qui vous y amène en élevant la voix, c'est-à-dire en vous appelant par une grande grâce. Mais le mort qui s'avance est encore lié, le pénitent est encore coupable. C'est pourquoi il est dit aux Disciples : « Déliez-le, laissez-le aller. » Déliez-le de ses péchés. Celui que vous aurez délié sur la terre, le sera dans le ciel, le Christ, continue Alcuin, ressuscite, parce que c'est lui qui vivifie à l'intérieur; les Disciples délient, car c'est par le

ministère des prêtres du Christ que ceux qu'il a vivifiés sont absous. Dans les peintures du moyen âge, c'est saint Pierre qui délie Lazare.

Ce grand miracle de la résurrection de Lazare renferme un autre enseignement. Jésus-Christ, qui par là nous a prouvé d'une manière si éclatante sa divinité, nous prouve encore la résurrection future de tous les morts.

### CHAPITRE II.

#### LA RÉSURRECTION UNIVERSELLE.

Job dévoré d'ulcères, assis sur le fumier, mais déjà glorifié dans son humiliation, s'écrie: « Mon Rédempteur est vivant; et moi, au dernier jour du monde, je ressusciterai dans ma chair, et je verrai mon Dieu; je le verrai moi-même, je le contemplerai de mes propres yeux! » De longs siècles après Job, Jésus a dit: « Le « temps vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux « entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui « auront fait le bien ressusciteront pour posséder « la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront « pour leur condamnation. »

Le dogme de la résurrection des corps est établi dans la résurrection de Lazare par une preuve visible et matérielle. Dieu pourra faire pour tous ce qu'il a fait pour un seul. Celui qui a ressuscité Lazare, mort depuis quatre jours et déjà corrompu, peut aussi bien ressusciter Adam et tous ceux qui seront morts depuis Adam jusqu'à la fin du monde.

Jésus, pleurant au tombeau de Lazare, ne pleurait pas sur Lazare, qui allait renaître; il pleurait sur le genre humain, réduit par le péché à subir les horreurs de la mort. Ces pleurs, ce trouble, ces frémissements, tous ces mouvements inaccoutumés de son âme très-

sainte nous avertissent d'une action plus solennelle encore que les autres; et, en effet, il s'agit d'une victoire définitive. Voici l'image de la consommation de tout, la destruction de l'empire du mal, la destruction de la mort, la résurrection pour la vie et la résurrection pour le jugement.

Sa voix s'élève comme pour retentir dans tout l'univers, semblable au son des trompettes du dernier jour. Il parle en son nom, avec une pleine autorité: « Viens! » et le mort est vivant. Rien ne fait obstacle: les liens sont rompus, les chairs dissoutes sont recomposées, le sang a repris son cours, les yeux voient, les oreilles entendent; comme la slèche s'élance de l'arc, la vie s'élance du tombeau. Ainsi aura lieu la résurrection universelle. De tous les tombeaux, de tous les gouffres, de toutes les poussières, les parcelles dispersées et mêlées qui auront été nos corps, se réuniront aux âmes immortelles qui les ont animées. « En un instant, dit saint Paul, en un clin d'œil, au dernier son de la trompette, les morts ressusciteront pour être immortels. » Viens, Lazare! Poussière du genre humain, sois vivante! Et aussitôt, in ictu oculi, cette poussière vivra.

« Je suis la résurrection et la vie. » Pourquoi et la vie? Parco qu'il n'y a, dit saint Cyrille, qu'une vraie vie, qui est la vie bienheureuse. Ressusciter pour souffrir, est une vie pire que la mort. Jésus-Christ est le principe de la résurrection pour tous, il n'est le principe de la vie que pour ses élus : « Celui qui croit « en moi vit, et celui qui croit et vit en moi ne mourra

« point pour l'éternité. » C'est-à-dire : Je suis la vie de l'âme et la résurrection du corps. Celui qui vit en moi par une foi pure, participe à cette résurrection et à cette vie ; et quand sa chair sera morte pour un temps, à cause de la loi de la chair, son âme vivra ; et quand sa chair ressuscitera, associée à cette vie divine, elle ressuscitera pour le ciel, si bien que tout l'homme triomphera pour toujours de la mort. Jésus distingue nettement lui-même la résurrection de la vie : « Tous « ceux qui auront fait le bien iront à la résurrection « de la vie, et tous ceux qui auront fait le mal subiront « la résurrection du jugement. » Ainsi, deux sortes de résurrection, la résurrection de la récompense et la résurrection du châtiment.

C'est ce qui explique pourquoi tant d'hommes ne veulent pas croire à la résurrection, et nient Jésus-Christ, principe de la résurrection.

Le dogme de la résurrection découle du dogme de l'Incarnation; il est si étroitement lié à tous les mystères chrétiens, qu'on ne peut le nier sans nier tout le Christianisme. Comment admettre que Dieu se soit uni à la nature humaine, en ait pris la faiblesse et la mort, sans lui laisser le germe de sa force et de son immortalité? La mort est une des principales conséquences du péché d'Adam: si la postérité d'Adam ne devait pas ressusciter tout entière, elle ne serait donc pas réhabilitée par le second Adam? Jésus-Christ ne nous aurait donc rachetés qu'à moitié? Mais alors Adam aurait été plus puissant pour perdre que Dieu pour réparer; la grande œuvre, la Rédemption, serait défectueuse et même vaine.

En effet, Jésus-Christ, dit saint Paul, avait la même humanité que nous. Si notre humanité ne ressuscite pas, la sienne ne ressuscite pas ; s'il ne peut nous ressusciter un jour, il n'a pas pu davantage se ressusciter. Or, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, ses Apôtres ne sont plus qu'une troupe de faux témoins allant sacrilégement annoncer par le monde un miracle que Dieu n'a pas fait. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, il n'a pu triompher de la mort; s'il n'a pu triompher de la mort, il n'a pu davantage triompher du péché qui en est la cause. Notre péché subsiste donc avec toutes ses conséquences, nous n'avons pas été rachetés, nous sommes encore sous le poids de l'ancien anathème, produit du péché. Mais si Jesus-Christ ne nous a pas rachetés, il n'était point Dieu, il n'était qu'un homme, et toute la prédication évangélique est une imposture, tout le Christianisme une absurdité. Ainsi, d'après saint Paul, nier la Résurrection, c'est nier l'Incarnation, la Rédemption, la divinité même de Jésus-Christ. Cette négation conduit à la négation de l'existence de Dieu, de l'âme, de tout.

Au contraire, le dogme de la résurrection universelle affirme tout le Christianisme. Il nous dit que comme nous ressentons dès à présent les effets de la mort du Rédempteur par notre libération du péché, ainsi nous recevrons au dernier jour le fruit de sa résurrection par la délivrance de la mort. Maintenant nous devous subir la souffrance et la mort, puisque notre Chef et Seigneur les a lui-même subies : mais ce Chef mort pour nous étant aussi ressuscité pour nous, il est le

gage que la vertu de Dieu par laquelle il a été ressuscité, lui, le Fils consubstantiel, nous ressuscitera, nous, les fils adoptifs. De même que Jésus-Christ est mort comme uni à toute l'humanité, de même l'humanité entière ressuscitera comme unie en lui à la divinité. Il a pris notre mort sans cesser d'être la «résurrection»; par là, il nous a fait acquérir la résurrection et nous avons laissé la mort. Ayant détruit en nous le péché, la mort de l'âme, la première mort, il détruira de même la seconde mort, qui est la mort corporelle. Or, conclut l'Apôtre, puisque la cause de notre résurrection sera la résurrection de Jésus-Christ, une fois ressuscités en lui nous serons ressuscités comme lui, pour ne plus mourir. On ne parlera plus de mort, et la mort n'aura plus aucun droit sur la race d'Adam. Alors sera accomplie la grande prophétie d'Osée. Absorbée dans la victoire du Rédempteur, la mort sera abolie.

Le docte et éloquent Ventura, dont nous suivons ici le commentaire, jette un coup d'œil sur la vérité du dogme de la Résurrection dans l'ordre naturel. En présence des délires de la science incrédule, les idées qu'il tire de l'Écriture et des Pères nous offrent d'opportunes clartés.

Suivant la définition du concile œcuménique de Vienne, l'âme intelligente est la forme substantielle du corps humain. Fait pour être la demeure de l'âme immortelle, le corps humain a été créé en harmonie avec elle, de telle sorte qu'il pût vivre aussi perpétuellement. Selon saint Thomas, Dieu, dans l'institution de la nature humaine, attribua au corps une certaine

incorruptibilité, afin que cette matière fût digne d'être unie à une forme immortelle. Dieu, dit l'Écriture, créa l'homme pour durer toujours. Creavit Deus hominem inexterminabilem.

Mais le péché de l'homme ayant troublé l'ordre naturel entre l'âme et Dieu, l'ordre primitif entre l'âme et le corps demeura aussi troublé. L'âme fut dépouillée de la grâce sanctifiante divinement infuse qui l'élevait jusqu'à Dieu; le corps perdit l'incorruptibilité divinement accordée qui l'appareillait à la dignité de l'âme: de là la mort. Les Livres saints disent que la mort n'est pas l'œuvre de Dieu: elle n'est donc pas la condition naturelle de l'homme; elle n'est qu'un accident survenu à la suite du péché. Or cet accident qui a changé la condition de l'homme, Jésus-Christ l'a enlevé. Par le mérite de sa mort, Jésus-Christ a détruit notre mort, sa vertu divine a rendu au corps le privilége primitif de l'incorruptibilité, par où l'homme sera un jour ramené à une vie désormais exempte de mort.

Ainsi, conclut saint Thomas, la résurrection des morts sera un prodige, peut-être le plus grand des prodiges après celui de l'Eucharistie; mais ce ne sera un prodige que relativement au principe actif qui l'opérera, savoir, la puissance divine, qui seule pourra l'opérer. Quant à sa fin, la résurrection ne sera plus un fait en dehors ou au-dessus des lois naturelles; ce sera la chose la plus naturelle, la plus conforme aux lois qui régissent la nature. Il est naturel que la matière soit réunie à sa forme, le corps à l'âme. Il ne s'agira donc pas d'innover, mais de rétablir. Il ne s'agira donc pas

d'introduire un ordre nouveau, mais de restaurer l'ordre ancien, de ramener la nature humaine à la condition où Dieu l'avait placée.

Observons, en outre, poursuit le saint docteur, que l'âme est immortelle, et qu'ainsi elle survivra toujours à la mort du corps. Mais, selon son essence, elle est la forme substantielle de son corps; si donc le corps ne ressuscitait pas, elle serait une forme séparée à jamais de sa matière. Or il est contraire aux lois naturelles qu'une forme toujours subsistante soit toujours séparée de sa matière. La corruption perpétuelle du corps humain est donc contraire à la nature, et il est contraire à la nature que l'âme soit toujours séparée de son corps. Or ce qui est contraire à la nature ne peut toujours durer, donc l'âme ne sera pas séparée du corps pour toujours. La résurrection universelle est donc loin d'être une chose étrange et inconcevable; la chose étrange et inconcevable, ce serait au contraire la mort perpétuelle du corps humain, le veuvage éternel de l'âme séparée à toujours du corps dont elle est la forme et auquel elle fut substantiellement unie.

Oui, oui, dit saint Augustin, l'unité première, la fraternité antique de l'âme et du corps sera rétablie, elle resplendira dans le même homme pour ne jamais plus se dissoudre, Dieu ayant jugé digne de sa sagesse et de sa bonté que l'âme et le corps, autrefois substantiellement unis, règnent ensemble avec Jésus-Christ dans le ciel, puisqu'ils auront ensemble servi Jésus-Christ sur la terre.

Sans la résurrection des corps, l'ordre naturel de

l'univers serait inachevé. Les Pères ont fort insisté sur cette preuve. Chaque espèce de semence, dit Tertullien, après avoir été en quelque sorte dissoute et corrompue, recommence à germer plus vivace qu'auparavant. Tous les êtres créés se conservent en périssant; tout dans la nature, après la mort revient à nouvelle vie. Il ne se peut qu'au milieu de ce flux et reflux d'ètres qui meurent et qui ressuscitent, l'homme seul, qui en est le souverain, ait été créé pour périr à jamais!

Mais comment sera-t-il possible que le corps humain renvisse tout entier de ses cendres? Comment? Tout comme il a été possible que l'homme naquît tout entier du néant. Regarde-toi, dit Tertullien; tu as en toi la preuve, tu es toi-même la preuve vivante de ta résurrection future. Il y a quelques années, tu n'existais pas, tu n'étais absolument rien, et tu existes actuellement. Qui t'a tiré du néant une première fois corps et âme, pourquoi ne t'en pourrait-il tirer une seconde fois? Tu n'y seras pas si enfoncé qu'auparavant! Dans ta résurrection, il ne t'arrivera rien de nouveau; seulement, le miracle qui s'est opéré une première fois pour le tout, se renouvellera pour la moindre partie. Tu n'étais rien, et tu es sorti corps et âme de ce rien; tu seras âme, et ton seul corps te sera redonné de rien, ou plutôt de l'apparence de rien. Tu cherches à savoir comment tu revivras; sache d'abord, si tu le peux, comment tu as une première fois vécu, et dis-nous ce qui empêche que tu puisses revenir quand tu as pu devenir? Saint Jérôme et saint Augustin estiment le miracle moins grand de rendre l'existence que de l'avoir donnée. Au commencement, dit saint Cyrille de Jérusalem, Dieu prit de la poussière et la changea en chair qui n'avait jamais été; pourquoi ne pourrait-il pas, à la fin, changer en chair une poussière qui déjà aurait été chair? Qu'est-ce que le corps humain dans le sein maternel? Un germe à peine visible, une parcelle de matière informe et inerte. En y infusant une âme, Dieu en fait l'homme. Il pétrit, divise, figure, dispose cette matière; il en tire la belle figure de l'homme. Et ce qu'il a su faire si parfaitement, il ne le pourrait pas réparer, il ne le pourrait pas refaire!

Les philosophes du temps de saint Paul disaient aussi: Comment! « Simples! répondait l'Apôtre, quand vous semez une plante, vous ne faites que jeter en terre la semence qui doit la produire; vous ne semez pas le corps qu'elle aura. Ce corps, c'est Dieu qui le donne, approprié à chaque semence. »

Pour que nous ressuscitions dans le même corps, il n'est pas nécessaire, dit saint Thomas, que ce corps comporte précisément toute la même matière qu'il eut durant la vie. Cette matière elle-même est changeante, fuyante, sans cesse renouvelée, et notre corps adulte ne conserve presque plus rien de ce qui le constituait enfant. Néanmoins, ce perpétuel renouvellement ne fait pas que le corps de l'homme adulte ne soit le corps qu'il avait enfant. Puisque l'âme, forme substantielle du corps, qui lui donne l'être déterminé et la vie, est toujours la même, le corps a toujours le même être déterminé, est toujours le même. Puisque la force végétative du corps réside dans l'âme, c'est l'âme qui

unit à la matière préexistante dans le corps tout ce que celui-ci prend des substances extérieures; c'est l'âme qui transforme ces matières nouvelles, les assimile, les fait devenir sa propre matière et sa propre chair. Puisque c'est toujours la même âme qui exerce la même action, c'est toujours le même corps auquel elle est unie, malgré les pertes et les réparations perpétuelles qui, plusieurs fois dans le cours de la vie, le renouvellent tout entier.

Saint Augustin nous dit en quoi consiste le miracle de la résurrection des corps.

Dieu fera alors, en un instant, ce qui pendant la vie se réalise en nous successivement. C'est d'un germe à peine visible déposé dans le sein maternel, c'est d'un corpuscule venu à la lumière que s'est formé, des substances extérieures, par la nutrition et la respiration, avec le temps, notre corps actuel, si grand et si parfait. Ainsi d'un atome de poussière, reste de notre corps, au moyen de l'accession des substances extérieures, Dieu, dans un même instant, reformera à chacun de nous un corps parfait. Et comme notre corps actuel, quoique renouvelé, agrandi, augmenté par les substances extérieures, est numériquement le même qu'il était à sa naissance, parce qu'il s'est formé sur la même base, d'une même matière, par l'union d'une même âme, ainsi, par la toute-puissance divine, notre corps ressuscité sera numériquement le même que celui que nous aurons eu dans la première vie, uni à la même âme, formé de Dieu sur la base de la même matière. L'unique différence est que ce qui s'effectue aujourd'hui si lentement, s'opérera avec la rapidité de la volonte de Dieu.

Dieu fera pour nos corps, à la fin du monde, ce qu'il fait aujourd'hui pour les plantes. Au petit germe qui naît du petit grain qui meurt, il assimile les substances externes, il donne l'accroissement, il en forme un arbre. De même, à notre corps n'existant plus qu'en un peu de poussière, la vertu de Dieu adjoindra et assimilera les autres substances, et en formera un corps. Notre poussière, dans les mains de Dieu, sera ce qu'est la semence dans les entrailles de la terre, à savoir, un principe, une base de reproduction; et ce sera notre même corps que nous aurons eu pendant la vie, bien qu'il ne conserve d'identiques qu'un peu de poussière et la même forme substantielle, son âme.

Quant à la difficulté de retrouver cette matière première, pulvérisée, dispersée, dissoute, transformée en tant de façons, et de la rejoindre à l'âme à qui elle appartient, l'objection est puérile. Dieu sait le compte des grains de poussière qui restent du genre humain, et connaît chacun d'eux par son nom. Peu importe où cette matière se trouve et quelles transformations elle a pu subir ; c'est assez qu'elle ne soit pas anéantie.

Toute chair, dit saint Paul, n'est pas même chair, et autre est la chair de l'homme, autre la chair des animaux. En vertu d'une loi naturelle, toute chair devant suivre la condition de sa forme, la chair de la brute périt tout entière avec sa forme, l'âme sensitive qui lui fut unie. Mais la chair de l'homme étant matière d'une forme immortelle, conserve toujours un germe

d'immortalité. Détruite par le feu, jetée en cendres au vent, mangée, enfouie dans les volcans ou dans la mer, elle n'est jamais tellement transformée qu'il n'en reste rien absolument. Dieu retrouvera ces atomes que luimême a faits indestructibles et les rendra à l'âme qui les aura animés une première fois (1).

Enfin, par-dessus tout, souvenons-nous que nous avons la parole de Dieu. Même dans l'ordre naturel, à plus forte raison dans l'ordre surnaturel, il n'est point de vérité qui ne demeure par quelque point insaisissable à notre courte intelligence. La vue se trouble lorsque l'œil se fixe trop assidûment sur un objet, et nous ne voyons plus même ce que nous pourrions voir, quand nous le voulons trop voir. Que la raison nous serve pour chercher Dieu, à la bonne heure; mais c'est avec un organe supérieur qu'il faut le contempler. C'est pourquoi, ayant aidé notre raison par l'évidence des miracles, Dieu nous a fait les dons incomparables de la foi et de l'amour, afin que nous le connaissions et le goûtions véritablement. Il remettra beaucoup à notre faiblesse; sa miséricorde même ne peut rien remettre à notre orgueil. Il ne nous reprochera jamais de n'avoir pas parfaitement compris comment il fait ses œuvres de Dieu; mais il sera justement terrible à ceux qui auront rejeté sa parole pour s'être targués de comprendre comment ses œuvres ne seraient pas de Dien.

<sup>(1)</sup> Ventura, Sermon sur la résurrection des morts.

## CHAPITRE III.

CAÏPHE, — L'AVEUGLE DE JÉRICHO, — ZACHÉE,
MAGDELAINE ET JUDAS.

Parmi les témoins de la résurrection de Lazare un grand nombre crurent en Jésus; quelques autres allèrent à ses ennemis et leur rapportèrent ce qui venait d'arriver. A cette nouvelle, les Princes des Prêtres et les Pharisiens tinrent conseil. Sans injurier Jésus, sans le traiter de blasphémateur, ni de séducteur du peuple, ni de rebelle, comme ils faisaient en public, ils se dirent: « Que décidons-nous? Voilà encore des miracles! Si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui. » Tout le monde croira en lui, il ne nous restera personne, tel était à leurs yeux le vrai crime du Messie. Mais ils ne confessèrent pas ce fond de leur inquiétude et de leur haine. Hypocrites même entre eux, ils se donnèrent un prétexte d'utilité publique: «Les Romains, dirent-ils, viendront détruire notre nation et notre pays. »

Ce fut justement ce qui leur arriva pour avoir mis Jésus à mort. Dès ce moment, comme de leurs propres mains, ils commencèrent à former ces formidables lignes de circonvallation d'où Jérusalem tout entière sera lapidée. Tout à l'heure, ils demanderont pour faveur à Pilate qu'on leur donne Barabbas et non Jésus. Barabbas leur sera donné; mais en appelant Barabbas, ils auront aussi, sans le savoir, appelé Titus; et Titus viendra.

Parmi eux se trouvait Caïphe, lequel était grand

prêtre cette année-là, dit l'Évangile, couvrant de mépris, par ce seul mot, cette suprême sacrificature, maintenant si dégradée et désormais réprouvée. Caïphe le premier proféra officiellement la parole déicide : - « Vous n'y entendez rien, leur dit-il. Vous ne faites pas réflexion qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse point. » L'Évangile ajoute : « Il ne le disait pas de lui-même ; mais étant grand prêtre, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et non-seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler les enfants de Dieu qui étaient dispersés. » Le pontife prévaricateur ne voulait rendre qu'un oracle de malédiction; Dieu en a tourné l'accomplissemeut à sa gloire. Satan, dans le Paradis terrestre, avait provoqué la chute de nos premiers parents en leur disant : « Mangez de ce fruit et vous serez comme des dieux. » Voici que Caïphe travaille à planter l'arbre de la croix, et l'homme en mangera le fruit qui le revêtira de splendeur et d'immortalité.

Après les paroles de Caïphe, les Juiss ne pensèrent plus qu'à faire mourir Jésus.

Afin de se dérober à leurs coups, jusqu'à l'heure que lui-même avait fixée, le Seigneur se retira sur les confins du désert, dans la ville d'Éphraïm, ancien refuge d'Élie contre la persécution d'Achab et de Jésabel. Pendant ce temps, les Juifs arrivaient à Jérusalem pour la Pâque. Ils cherchaient Jésus dans le Temple et ils s'étonnaient qu'il ne fût point venu. Leur attente ne devait pas être longue. Bientôt Jésus se mit en chemin pour rentrer à Jérusalem et y mourir.

Il marchait devant les siens, et ceux-ci le suivaient avec un sentiment d'étonnement et de crainte sur cette route de la proscription. Ils redoutaient la haine des Juifs, sans cependant, à ce qu'il semble, prévoir jusqu'où elle se porterait.

Jésus trouva bon de les prévenir, soit pour les fortifier au moment de la catastrophe, soit pour qu'ils se souvinssent que son sacrifice avait été libre. Il prit donc à part les Douze et leur prédit en peu de mots, mais clairs et précis, tout le détail de sa passion.

- « Voici, leur dit-il, que nous montons à Jérusalem, et
- « toutes les choses que les Prophètes ont écrites du Fils
- « de l'homme s'accompliront. Il va être livré aux Princes
- « des Prêtres, aux Scribes et aux Sénateurs. Ils le con-
- « damneront à mort et le livreront aux Gentils. Els le
- « bafoueront; ils cracheront sur lui, ils le flagelleront,
- « ils le tueront; et le troisième jour il ressuscitera. »

C'était la troisième fois que Jésus-Christ leur faisait cette prédiction, mais ils ne l'entendirent pas plus cette fois-ci que les autres. Ils ne pouvaient, sans doute, comprendre que Celui qu'ils croyaient le Fils de Dieu, et dont ils voyaient les miracles, voulût donner sur lui-même un tel empire à ses ennemis, devenir leur jouet, mourir enfin. Et dans ce moment encore la question de prééminence s'éleva entre eux.

Jésus leur dit: « Les princes des nations les domi-« nent et les grands du monde commandent avec « autorité. Vous n'en userez pas ainsi entre vous. « Quiconque voudra être grand parmi vous, qu'il se

« fasse votre serviteur; et celui qui voudra être le

« premier parmi vous, qu'il soit votre esclave; de « même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour « être servi, mais afin de servir et de donner sa vie « pour la Rédemption de plusieurs. » Ces paroles renferment la notion chrétienne du pouvoir et sont la charte de liberté des peuples du Christ. Un peuple est libre quand ses intérêts légitimes sont servis, mais surtout quand son âme est respectée.

Aux approches de Jéricho, un aveugle mendiant, assis sur le bord du chemin, entendant que Jésus de Nazareth allait passer, cria: — Jésus, fils de David, ayez pitié de moi! Les gens qui précédaient le Seigneur le voulurent faire taire, mais il cria plus fort. Jésus s'arrêta, le fit amener, et lui dit: — « Que veux-tu?» — Seigneur, répondit l'Aveugle, que je voie! — « Vois, lui dit Jésus; ta foi t'a sauvé. » L'Aveugle vit aussitôt, et il suivit le Seigneur, publiant le miracle au milieu du peuple qui rendait gloire à Dieu.

C'est encore la misère du genre humain et de tout homme avant Jésus; le dénûment de vérité qui mendie, le besoin de lumière qui gémit au sein des ténèbres, l'humanité de Jésus qui passe, la miséricorde divine qui s'arrête, la foi qui éclaire et qui sauve. Cet aveugle était assis « le long du chemin, » Jésus est « la voie. » Quiconque, dit saint Grégoire, ne jouissant point de la lumière céleste vient à croire au Rédempteur, commence d'être assis le long du chemin. Si pourtant il néglige de prier, s'il ne demande point l'aumône, il n'aura rien. Qu'il prie, qu'il connaisse son infirmité, qu'il crie du fond du cœur. Sa voix éveillera 'abord la foule des

désirs charnels et le tumulte des vices ; car ils se hâtent avant que Jésus vienne, et par les tentations ils tâchent de dissiper nos bonnes pensées, d'étouffer nos prières : O Aveugle! crie plus fort: Jésus entendra et s'arrêtera. En effet, Jésus s'arrête. — Que veux-tu que je te fasse? Ce que veut l'Aveugle, Jésus le sait bien. Mais par miséricorde pour cet infirme, il lui donne l'occasion de faire un acte de foi; par miséricorde pour les Juifs, il l'oblige à constater son infirmité; et cette miséricorde pour les Juifs et pour l'Aveugle est une double miséricorde pour le monde, puisqu'elle l'oblige à croire et l'instruit à demander. L'Aveugle donne une admirable leçon et fait un bel acte de foi. Il ne demande pas ce qu'il pourrait obtenir des hommes, il demande ce que l'on ne peut obtenir que de Dieu, la lumière Quand on lui donnerait tout l'or du monde, il n'en pourrait pas acheter un rayon de soleil, pas même la vue de son or. - Seigneur, vous qui êtes la lumière, vous qui êtes la beauté, vous qui pouvez tout, faites que je voie! - L'action de grâces de l'Aveugle est parfaite comme sa prière. Il voit et il suit ; il pratique le bien qu'il connaît.

Mais quelle que soit la beauté de ce miracle, Jéricho en allait voir un plus extraordinaire. Comme Béthanie, il allait voir une résurrection, et plus qu'une résurrection, une création véritable.

Le lieu, à commencer par son nom, était plein de symboles. Jéricho signifie lune, mutabilité, mortalité; figure du monde, de ce monde changeant à qui il a été dit: Malheur! Là s'étaient élevés les fiers remparts que l'épée de Josué n'avait pu entamer, que le son des

trompettes sacerdotales renversa. C'est le monde idolâtre, invincible à la force, mais que la prédication apostolique fera tomber aux mains du nouveau Josué; et Jésus va donner une prophétie et comme une ébauche de cette victoire. Maître de la ville, Josué l'avait détruite avec imprécation: « Maudit devant le Seigneur, l'homme qui rétablira Jéricho! Qu'il n'en jette les fondements que sur son premier-né; qu'il n'en pose les portes que sur le dernier de ses enfants! » Tel fut ce téméraire. Il commença de rebâtir Jéricho, et son premier-né mourut subitement; il en posa les portes, et il perdit le dernier de ses fils. Ainsi, depuis Julien l'Apostat, s'est éteinte la postérité de tous ceux qui ont voulu réédifier l'idolâtrie, de tous les auteurs d'hérésies et de schismes, de tous les restaurateurs des erreurs et des vices figurés dans Jéricho. L'anathème, du reste, ne s'était pas étendu matériellement sur la ville. Au temps de Notre-Seigneur, elle était populeuse, très-commerçante, riche, adonnée aux plaisirs. Dans le Nouveau Testament, c'est la ville où descendait, sortant de Jérusalem, l'homme qui tomba entre les mains des voleurs, et c'est là aussi qu'allait le bon Samaritain. Voici le bon Samaritain lui-même qui arrive au terme de son voyage. Il vient ici faire une chose qu'il a déclarée impossible à l'homme et possible seulement à Dieu. Tempérant par un miracle l'anathème qui, dans tout le cours de l'Évangile, plane sur les riches, il vient montrer comme le chameau peut passer par le trou de l'aiguille.

Il y avait à Jéricho beaucoup de Publicains, et leur

chef était un homme riche qui se nommait Zachée. Il ne jouissait pas d'une meilleure réputation que la Samaritaine; mais, comme elle, il avait sans doute réservé quelque partie de son âme où les choses et les fanges du monde ne dominaient pas absolument, car il éprouvait un vif désir de voir Jésus. Il y a de ces âmes, il en existait dans l'antiquité et il en existe encore, qui n'aiment le mal (ou plutôt qui s'y enfoncent sans l'aimer), que faute d'avoir pu apprendre à aimer le bien. Elles pressentent une beauté à qui elles appartiennent, une splendeur où elles pourraient s'élever. Elles attendent, elles cherchent et elles souffrent. Malgré son rang parmi les Publicains, malgré sa richesse et sa renommée, Zachée était-il une de ces âmes? Il est difficile de ne pas le croire, puisqu'il avait ce grand désir de voir Jésus. Et cependant, il vivait de fraude. Mais enfin, il désirait voir le Seigneur en face; signe, dit saint Fulgence, qu'il l'avait déjà vu dans son esprit. De là, dit un autre interprète, une semence d'où germera pour lui le salut.

Sachant donc que Jésus allait passer, il se plaça sur son chemin; et comme il était de très-petite taille et que la foule pourrait l'empêcher de voir, il monta sur un sycomore. Toutes ces circonstances inspirent aux Pères de belles et charmantes pensées. Zachée est dans l'Évangile le seul personnage dont il soit parlé avec ce détail. On l'interprète comme une louange de son humilité, qui n'a pas craint de s'exposer à la raillerie; une marque de son ardeur, qui voulait et sut triompher d'un obstacle corporel; un symbole de la petitesse du

peuple élu, qui était encore si peu de chose par la foi; une personnification du grain de sénevé, qui deviendra la grande Église. Pour se grandir, Zachée monte sur le sycomore, l'arbre aux fruits rouges, que l'on appelait aussi ficus fatua, le figuier fou: l'humble s'élève et le chrétien prend sa taille glorieuse en montant sur la croix, l'arbre de folie, en scandale au monde. Le figuier, nous le verrons plus loin, a un grand rôle dans l'Écriture. C'est au pied de cet arbre que s'était caché Adam après sa désobéissance, lorsque le Seigneur l'appela, et il s'était fait une ceinture de branches de figuier pour couvrir sa nudité. Mais en dehors de ces considérations, il est évident que Zachée, faisant une telle action, n'était pas poussé seulement par la curiosité. Comme l'aveugle mendiant, et avec une foi égale, ce riche aveuglé souhaitait quelque bénédiction.

La bénédiction lui vint, pleine et abondante. Celui qui sonde les cœurs leva les yeux sur lui. Or, disent les interprètes, le regard de Jésus n'est pas stérile: Jésus a vu que Zachée l'aime, et il aime lui-même ceux de qui il se sait aimé; c'est pourquoi Zachée, dans ce regard, a reçu le pardon et la grâce, et il est appelé au salut éternel. Il ne voulait que voir Jésus; il a bien davantage. Jésus lui dit: « Zachée, descends vite, car il faut que je loge aujourd'hui dans ta maison. »

Zachée descendit en hâte, et pendant qu'il courait à sa maison, tout le monde murmura contre Jésus. — Voilà, disait la foule, qu'il va loger chez ce pécheur.

Cependant Zachée, recevant son hôte, lui dit : — Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens ;

et si j'ai fait tort à quelqu'un en quoi que ce soit, je lui rends le quadruple.

Il ne dit pas: Je donnerai, je rendrai; mais: Je donne, je rends. Cela est fait, et avec autant d'humilité que de charité. D'après la loi, celui qui avait dérobé une brebis en devait rendre quatre. Mais si la chose dérobée était entière et restituée de propre mouvement, il suffisait d'ajouter un cinquième de sa valeur. Zachée donc s'accuse publiquement, se condamne et s'applique la plus grande rigueur de la peine. Il restitue au quadruple le bien mal acquis, il se dépouille de son bien légitime. Aucun enseignement n'a été nécessaire, aucune parole; un regard lui a tout appris. Comme le soleil rien qu'en touchant les vitres éclaire tout l'intérieur de la maison, Jésus, par sa seule présence, a illuminé cette âme qui voulait le voir. Il y a mis l'humilité, la pénitence, la charité. On se rappelle le jeune homme riche, exact observateur des commandements, à qui il fut dit: « Une chose encore te manque. » Celui-là s'en alla et laissa Dieu pour conserver ses grands biens. Patrimoine et fruit des usures, de son propre mouvement, avec une sainte joie, le Publicain jette tout sur le seuil que Jésus va franchir; et en se dépouillant, il s'humilie. Zachée est vraiment le premier pauvre volontaire, l'hôte de Jésus qui lui servit le vrai festin qu'il aimait. L'Église chante l'évangile de Zachée à la fête de la Dédicace, parce que la conversion de Zachée figure vraiment l'entrée du Seigneur dans ses temples.

Et Jésus, entrant chez le Publicain, dit: « Cette « maison a reçu aujourd'hui le salut, parce que celui-ci

« est aussi enfant d'Abraham. Car le Fils de l'homme « est venu pour chercher et sauver ce qui avait péri. »

« Cette maison. » Jésus ne veut pas convertir seulement le maître. Dieu ne sera pas moins généreux que le Publicain! Le Publicain jette tout, Dieu ramasse tout; toute la maison de Zachée recevra le salut. Et il est appelé « enfant d'Abraham » quoique cette parole dût révolter les Juifs, parce qu'il a eu les désirs, la foi, la piété d'Abraham. Comme Abraham, il a désiré voir, il a vu et il a été comblé de joie; comme Abraham, il a donné au Seigneur l'hospitalité qu'il préfère; comme Abraham a offert son fils unique, Zachée a sacrifié ce qu'il possédait. Et Zachée ouvre aux Gentils, dit saint Fulgence, la voie qui leur était fermée pour participer aux bénédictions que reçut Abraham (1).

Jésus quitta Jéricho le jour même. Aux portes de la ville, il guérit encore deux aveugles, qui lui criaient comme celui qu'il avait trouvé en entrant : — Fils de David, ayez pitié de nous; Seigneur, faites que nos yeux soient ouverts!

A Béthanie, où il arriva six jours avant la Pâque, ses amis lui donnèrent un repas chez Simon le Lépreux.

<sup>(1)</sup> Nous savons par saint Clément pape, qu'ayant vendu et distribué ses biens, Zachée devint disciple. Après l'Ascension, il s'attacha à saint Pierre comme lui étant confié par le Seigneur de la même manière que le Samaritain avait confié à l'hôtelier le blessé abandonné du prêtre et du lévite, ramassé par lui sur le chemin de Jéricho. Ordonné évêque de Césarée en Palestine, Zachée y travailla saintement pour l'Évangile. Une tradition le fait venir en France, et lui attribue la fondation du sanctuaire de Roc-Amadour.

Marthe servait à table, Lazare était l'un des convives. Marie-Magdelaine prit un vase d'albâtre contenant une livre d'huile de nard de grand prix; elle en arrosa les pieds de Jésus et les essuya de ses cheveux. Puis, ayant brisé le vase, elle lui répandit sur la tête ce qui restait de la liqueur, et toute la maison fut remplie de ce parfum.

Mais Judas Iscariote, l'un des Douze, fit aigrement remarquer qu'on aurait pu vendre ce qui venait d'être ainsi répandu et perdu, et en tirer trois cents deniers, qu'on eût donnés aux pauvres. Judas prend l'intérêt des pauvres contre les prodigalités de Magdelaine! L'Évangile ajoute qu'il ne se souciait pas des pauvres, mais qu'il était voleur. Il portait la bourse et ce que l'on y mettait, il l'avait entre les mains. Cependant plusieurs Disciples donnèrent dans le piége. A l'exemple de Judas, ils réclamèrent pour les pauvres et s'indignèrent contre Marie. Jésus leur commanda de ne pas la contrister davantage. Il leur dit que les pauvres ne leur manqueraient point, mais que lui, ils ne l'auraient pas toujours; que cette femme avait bien fait; qu'elle avait par avance embaumé son corps pour la sépulture, et que partout où pénétrerait l'Evangile, son action serait louée.

Cependant beaucoup de Juis venaient de Jérusalem à Béthanie pour voir Jésus et Lazare ressuscité. Les Princes des Prêtres, sachant que plusieurs croyaient en Jésus à cause de cette résurrection, délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Déjà il fallait songer à tuer non plus seulement Jésus, mais l'Église.

# LA VIE

DΕ

# NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST

# LIVRE VII.

# CHAPITRE I.

ENTRÉE A JÉRUSALEM, - MALÉDICTION DU FIGUIER.

Arrivé à Béthanie la veille du Sabbat, Jésus y avait passé le saint jour par respect pour la Loi. Le lendemain, suivi de tous les siens, il se mit en chemin pour Jérusalem.

Parvenu au pied de la montagne des Oliviers, il envoya deux de ses Disciples en avant, dans un village tout proche, où ils verraient une ânesse avec son ânon qui n'avait pas encore été monté. Il leur commanda de détacher ces animaux et de les amener; et que si quelqu'un s'enquérait pourquoi ils faisaient ainsi, ils répondissent: Le Seigneur en a besoin. En effet, les propriétaires des animaux n'objectèrent rien à cette réponse. Les deux Disciples délièrent donc l'ânesse et son petit, et les amenèrent. Et ayant couvert l'ânesse de leurs vêtements, ils y firent asseoir le Seigneur.

Lorsque l'on sut qu'il approchait, une grande foule vint au-devant de lui de Jérusalem, portant des palmes et criant: Hosanna! Béni soit le Roi d'Israël qui vient au nom du Seigneur! Ils étendaient leurs vêtements sur son passage, coupaient des rameaux verts et en jonchaient le chemin. A la descente du mont des Oliviers, les Disciples, formés en plusieurs groupes, ravis de joie, louaient Dieu et publiaient les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Paix et gloire au plus haut des cieux! Le gros du peuple, à la tête et à la fin du cortége, répétant cet écho du cantique de Bethléem, proclamait le Messie: Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre père! Hosanna! Longue vie au fils de David!

Contraint par la condition humaine à marquer sa royauté par un triomphe célébré dans les formes humaines, Jésus ne voulut que celui-là. Il en fit la contre-partie des pompes dont s'entouraient les maîtres et les victorieux de la terre; il en choisit le moment de manière qu'il signifiat aussi son sacrifice. C'était ce jour-là qu'on introduisait dans Jérusalem, ornés de rubans et de fleurs, les agneaux qui devaient être immo-lés pour la Pâque, quatre jours après; Jean-Baptiste, le signalant à ses Disciples, leur avait dit: Voici

l'Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde; Jésus accomplit cette parole, la première qui fut dite de lui lorsqu'il vivait dans la chair; et en même temps il inonde de clarté la prophétie donnée cinq siècles auparavant par Zacharie, quand la voix des Prophètes allait s'éteindre en Israël: « Réjouis-toi, fille de Sion: « voici ton Roi, le Juste et le Sauveur, qui vient à toi. « Il est pauvre, et il est monté sur une ânesse et sur le « poulain de l'ânesse. »

Une des grâces suprêmes que Dieu a faites à l'homme par Jésus-Christ, est le ravissement de son intelligence lorsqu'elle considère du même regard le soin tendre avec lequel Jésus veut se faire reconnaître comme l'exemplaire de toutes les figures, afin d'éveiller et d'affermir la foi et la majesté qui ne cesse pourtant d'éclater dans les abaissements où le Fils de Dieu s'est condamné. Assurément, cette entrée à Jérusalem ne répond guère aux premières idées que nous pouvons nous faire d'un roi et d'un Dieu. Cependant Celui qui envoya devant lui deux hérauts comme Zacharie et Jean-Baptiste, sans compter les autres Prophètes, pouvait se dispenser d'ajouter des pompes qui l'eussent rapproché de la splendeur d'Hérode et de César.

Ce pauvre qui parcourt la Judée à pied, vivant d'aumône, agit et parle néanmoins partout et toujours en maître souverain des hommes, et en possesseur souverain des choses. Il appelle qui bon lui semble, il entre où il lui plaît; il prend à celui qui les possède les pains et les poissons qu'il va multiplier, comme il prend à la mer la pièce d'argent dont il paye le tribut; il dit à Zachée: « Je loge aujourd'hui chez toi, » et il vide les mains du Publicain comme il emplit les filets des pêcheurs. Au moment d'entrer dans Jérusalem, il donne un autre exemple de cette souveraineté et de ce domaine qui lui appartiennent universellement. Il envoie deux Disciples délier l'ânesse et son poulain, et il exprime son droit par une parole qui ne rencontrera pas de résistance: « Vous direz: le Seigneur en a besoin. » Non pas Jésus, ni le fils de David, ni aucune autre désignation, mais le Seigneur.

Par sa sagesse, ces deux animaux si humbles sont un symbole profond; l'action si simple de se les faire amener et de les monter devient une prophétie éclatante.

Dans l'Écriture, la bête de somme, c'est l'homme lui-même, en l'état où il est tombé et où Jésus le prend. David, souillé de son adultère, déclare que l'homme, ayant méconnu sa dignité et s'étant livré aux sens, s'est ravalé jusqu'à la condition des brutes. Le genre humain en était là. L'Évangile nous montre ici deux bêtes de somme, l'ânesse et son petit, parce qu'il y avait dans l'ordre religieux deux peuples. L'ânesse figure le peuple juif soumis au joug très-dur de la Loi; le poulain figure la Gentilité, le peuple idolâtre. Jésus l'appelle avec une justesse parfaite « une bête que personne n'a encore montée »; car la Gentilité, étrangère à la loi mosaïque, ne possédait ni religion ni sacerdoce véritable. Le Seigneur va soumettre cette bête indocile et l'introduire dans la Jérusalem céleste. Il y a la mère et le petit, parce que, relativement à Dieu, la Judée est la mère des nations.

Les deux peuples, quoiqu'ils s'estimassent libres, étaient liés, les Juifs par leur fausse justice, les Païens, par leur fausse sagesse; liés honteusement des mains de l'hypocrisie et des mains de l'imposture; liés dehors, devant la porte, entre deux chemins. Jésus-Christ est la porte, et le Juif ne peut entrer; deux routes, la tradition primitive et la loi mosaïque, conduisaient au salut, et le Gentil ne pouvait marcher. Ils étaient liés, sans guide, sans nourriture, sans foi, sans espoir, attendant le fardeau de nouvelles superstitions et de nouveaux vices que le démon voudrait leur imposer.

Pour les délier, deux Disciples sont envoyés. Un seul aurait pu suffire; mais il y aura deux rangs parmi les Apôtres: les uns plus spécialement envoyés aux Juifs, les autres plus spécialement envoyés aux Gentils. — « Déliez-les. » Les Disciples recoivent cette mission quand Jésus va entrer dans Jérusalem, comme les Apôtres seront envoyés au monde lorsque Jésus sera près de monter au ciel.

Déliez-les, le Seigneur en a besoin!
Zachée, descends vite; il faut qu'aujourd'hui je loge chez toi!
Lazare, viens!... Qui empêchera jamais ces paroles de retentir dans l'âme humaine et d'êtres obéies?

Les propriétaires des deux animaux disent aux Disciples ; Que faites-vous? pourquoi déliez-vous ces bêtes? C'est ce que diront la Synagogue et César, et bien d'autres sous d'autres noms. Les Disciples répondent : Le Seigneur en a besoin. A cette parole, la résistance cesse. A cette parole, toute résistance, quelle qu'elle soit et quelque temps qu'elle se prolonge, toute résistance

cessera. Toutes les églises qui s'élèvent sur la terre sont des tombeaux ou des reliquaires des martyrs. Les martyrs ont reçu mission de délier les âmes dont le Seigneur a besoin; on les a tués, et les âmes que voulait le Seigneur ont été déliées. « Et ils les lui amenèrent. » Cette simple parole, dit Ventura, est une histoire complète et une prédiction immense; c'est l'obstination du Juif vaincue, l'orgueil du païen dompté, l'univers soumis à Jésus-Christ et la croix s'élevant sur toute hauteur.

Les Pharisiens étaient présents à l'entrée de Jésus. Ce spectacle pouvait leur montrer, comme nous le voyons encore, ce que Jésus eût fait du peuple de Jérusalem et de toute la Judée s'il l'avait voulu; ils ne virent que ce que Jésus ne faisait pas, et ils se confirmèrent dans la pensée qu'il ne leur résisterait point. Ils se répétaient les uns aux autres, songeant à l'inutilité de leurs calomnies et de leurs menaces: — Nous n'avons rien gagné; voilà que tout le monde court à lui!

Mais, quoique résolus de le mettre à mort, et assurés de sa douceur, ils ne pouvaient en ce moment l'arrêter. Ils se contentèrent de lui dire: — Maître, faites donc taire vos Disciples! Jésus leur répondit: « S'ils se taisent les pierres crieront. »

Cependant il n'ignorait pas ce qu'il fallait penser de la solidité de cette multitude, ni comment finirait cette allégresse. Dans la foule parmi ceux-là mêmes qui souhaitaient longue vie au fils de David, se trouvaient ceux qui devaient, cinq jours plus tard, crier: Crucifiez-le! Voyant Jérusalem, Jésus pleura. Bientôt Jérusalem, si criminellement ingrate, ne serait qu'un sépulcre plus

fermé que celui de Lazare. Jamais le deuil de la patrie n'a poussé un gémissement plus tendre: « Et toi, si du moins en ce jour de grâce tu savais connaître ce qui peut t'assurer la paix! Mais maintenant ces choses te sont cachées, et il viendra des jours où tes ennemis t'envelopperont et t'enfermeront, et te serreront de toutes parts, et te coucheront par terre, toi et tes enfants; ils te détruiront entièrement, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas su connaître l'heure du salut! »

Jésus monta au Temple, et, après avoir tout considéré, comme le maître qui inspecte sa maison, il revint à Béthanie, où il passa la nuit.

La journée du lendemain fut signalée au début par une action étrange en apparence et peu importante, mais d'une grande signification.

Comme Jésus revenait de Béthanie à Jérusalem, il eut faim, et il s'approcha d'un figuier qui était sur le chemin, pour voir s'il y trouverait du fruit. Il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était point le temps des figues. Alors il dit au figuier: « Qu'aucun fruit ne naisse de toi jamais! » Ce que les Disciples entendirent. Aussitôt le figuier sécha jusqu'en ses racines. Les Disciples ne le remarquèrent point; mais le lendemain, passant auprès de cet arbre, ils furent saisis d'étonnement. Pierre se souvint de ce qui était arrivé la veille, et dit à Jésus: — Maître, voilà le figuier que vous avez maudit qui est devenu sec.

C'était le matin, avant l'heure du repas; la faim que Jésus voulait éprouver, pour marque de son humanité,

n'était donc point naturelle. C'était avant la saison des figues; pourquoi donc cherchait-il des fruits quand il savait qu'il n'en trouverait pas, et quelle raison y a-t-il de maudire un arbre parce qu'il n'a point de fruits dans le temps qu'il n'en doit point porter? On s'explique l'étonnement des Disciples. Pierre, à qui il appartient d'observer, de se souvenir et de s'enquérir, fait une remarque qui sollicite des explications. Mais Jésus, sans expliquer le mystère, se contente d'apprendre aux Apôtres qu'il a fait ce miracle pour leur donner la foi. Il voulait les mettre à l'abri des terreurs que pourraient leur inspirer les menaces de la Synagogue, dont ce figuier était l'image, et leur faire comprendre par cette nouvelle preuve de sa puissance partout souveraine, que tout ce qui allait arriver n'arriverait que par sa permission.

Il fallait aussi que Jésus fît éclater la puissance redoutable de sa justice, et nous voyons en même temps, dit saint Hilaire, quelle était sa bonté. Jusqu'à présent, ne se montrant Dieu que par ses miséricordes, il en a écrit les preuves sur les corps humains, guérissant les maux de cette vie pour annoncer le salut des âmes; maintenant qu'il doit donner un exemple de sa sévérité envers les rebelles, il ne frappe pas un homme, il dessèche une plante. Il a choisi le figuier pour que le miracle fût plus évident, à cause de la séve très-abondante de cet arbre qu'une seule parole va dessécher aussitôt.

Du reste, le sens du miracle était déjà expliqué à l'avance par la parabole du figuier stérile. Le maître du

figuier planté dans la vigne n'y trouvant pas de fruit, dit au vigneron: Voici trois années que je viens chercher du fruit sur ce figuier sans en trouver. Coupez-le donc, puisqu'il occupe une place inutile. Mais le vigneron intercède: Seigneur, laissez-le encore cette année: je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, et ainsi il portera du fruit: sinon, vous le couperez plus tard.

Ces trois années sont celles de la prédication de Notre-Seigneur. Le figuier, inutilement réchauffé par l'arrosement du sang divin et du sang des martyrs qui périrent pendant la première persécution, fut coupé suivant la sentence du maître, mais après le répit obtenu par le vigneron. Le figuier maudit ne sécha pas tout à coup sous les yeux des Disciples. Entre la malédiction et son effet total, un jour s'était écoulé; il s'écoulera quelque temps entre la ruine de Jérusalem et le crime par lequel elle-même en a prononcé le décret.

Beaucoup de passages des Prophètes montrent combien cette figure du figuier était communément employée pour représenter la nation juive : « Comme des grappes de raisin dans le désert, comme les premiers fruits qui paraissent au haut du figuier, ainsi j'ai aimé les pères d'Israël. » — « J'enverrai contre eux l'épée : ils deviendront comme de mauvaises figues qu'on ne peut manger parce qu'elles ne valent rien. » Mais voici une prophétie du miracle lui-même : « Malheur à moi, parce que je n'ai pas trouvé quelques-unes de ces figues premières mûres que mon âme a désirées. On ne trouve plus de saints sur la terre; il n'y a personne qui ait le cœur droit! » C'est bien là ce que désirait Jésus lorsqu'il

venait chercher des figues avant le temps. Il savait que les Juifs ne croiraient en lui qu'après avoir été trompés par l'antechrist; que le figuier ne donnerait de fruit qu'à l'extrême fin; et cependant il vient, parce que son âme les aime; parce qu'il voudrait leur faire éviter le châtiment.

La malédiction du figuier offre encore un grand enseignement moral. Cet arbre qui n'a que des feuilles et pas de fruits, c'est l'hypocrite qui n'a que des paroles, que des apparences de sainteté, tandis que les saints portent et la feuille des paroles, et la fleur des vertus, et le fruit des œuvres. L'hypocrite aussi est planté en dehors de la vraie voie, le long du grand chemin, où la semence ne germe pas, dans les pierres, où le germe ne s'enracine pas, dans les épines, où le fruit ne mûrit pas. Jésus maudit cet arbre, parce qu'il hait les hypocrites; et sa malédiction dessèche aussitôt le figuier jusqu'à la racine, pour nous montrer que les paroles sans les œuvres sont sans valeur et entièrement stériles. En ce sens, la malédiction du figuier est la confirmation et le résumé de la morale de l'Évangile. C'est une parabole en action, dit le Vénérable Bède; comme Jésus parle, de même il agit. Ni Juif ni autre ne sera sauvé par des paroles de justice que n'accompagnent point les œuvres.

Le même jour, Jésus chassa encore une fois les vendeurs du Temple. Les Princes des prêtres et les Scribes, qui autorisaient le commerce souvent frauduleux de ces trafiquants, et qui en tiraient profit, sentirent croître leur colère; mais ils n'osèrent encore rien entreprendre contre Jésus, à cause de l'admiration que

le peuple avait pour sa doctrine, et du concours de malades et d'infirmes qui venaient le trouver et qui étaient guéris. Les enfants mêmes, répétant ce qu'ils entendaient partout, criaient dans le Temple : Hosanna au fils de David ! Les Pharisiens dirent à Jésus : — Entendez-vous ? — « Oui, répondit-il. Il est écrit : Vous avez tiré des louanges de la bouche des enfants. »

## CHAPITRE II.

## DERNIÈRE JOURNÉE AU TEMPLE.

Le lendemain Jésus, enseignant dans le Temple, dit aux Disciples : « l'heure est venue que le Fils de « l'Homme doit être glorifié. » Cette heure était celle de sa mort, ce qu'il indiqua en ajoutant : « En vérité « je vous le dis, si le grain de froment étant tombé « dans la terre ferme ne vient à mourir, il demeure « seul ; mais s'il y meurt, il rapporte beaucoup. Celui « qui aime sa vie la perdra, mais celui qui hait sa vie « en se monde la conserve pour la vie éternelle. »

Cependant, aux approches de la mort, le Fils de Dieu permettait à la nature humaine de lui faire sentir ses faiblesses. Il eut comme un avant-goût de l'agonie : « Maintenant, soupira-t-il, mon âme est troublée, et « que dirai-je? Mon Père, délivrez-moi de cette heure-« là. Mais c'est pour cette heure que je suis venu. « Mon Père, glorifiez votre nom! » Et une voix s'entendit du ciel comme un coup de tonnerre, qui disait : « Je « l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Plusieurs dirent : C'est un Ange qui lui a parlé. Il reprit : « Ce « n'est pas pour moi, c'est pour vous que cette voix « s'est fait entendre. A présent, le prince de ce monde « va être chassé dehors. Quand je serai élevé de terre, « j'attirerai tout à moi. »

Une parole de la foule arriva à Jésus: — Nous savons que le Christ doit demeurer éternellement. Comment donc dites-vous: Il faut que le Fils de l'Homme soit élevé en haut? Quel est ce Fils de l'Homme?

Le Christ éternel était devant eux, ils l'avaient entrevu quelques heures auparavant, mais ils voulaient son règne et non sa croix, sa gloire prédite par les Prophètes et non ses souffrances, prédites également. Jésus qui les avait si souvent instruits sur ce sujet, ne leur répondit que quelques mots, comme une leçon dernière, mais plus propre à soutenir la foi qu'à contraindre l'incrédulité. Il leur dit donc : « Vous avez « encore la lumière pour un peu de temps. Marchez « tandis que vous avez la lumière, de peur que la nuit « ne vous surprenne. Celui qui marche dans les ténè- « bres ne sait où il va. Pendant que vous avez la « lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez « enfants de lumière. »

Malgré tant de miracles qu'ils ne contestaient point, les Juifs ne croyaient pas. C'était l'aveuglement prédit par Isaïe. Et ceux qui croyaient ne se déclaraient pas, de peur d'être chassés de la Synagogue. Ils préférèrent la gloire qui vient des hommes à celte qui vient de Dieu. Éternel trait de la bassesse et de la folie humaines. Combien croient dans le fond du cœur, que la crainte ou l'amour de l'opinion des hommes fait hypocrites d'incrédulité!

Cependant Jésus ne cessait de leur ouvrir la voie et de leur prodiguer la lumière. Aux timides, il disait : « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il « croit, mais en Celui qui m'a m'a envoyé, et celui qui « me voit, voit Celui qui m'a envoyé. » Aux incrédules : « Celui qui me méprise et qui ne reçoit point mes « paroles, il a son juge! Ce sera la parole même que « j'ai annoncée qui le jugera au dernier jour, parce « que mon Père m'a prescrit lui-même ce que j'ai à « dire; et ce qu'il prescrit est la vie éternelle. Les « choses donc que je dis, je les dis comme mon Père « les a dites. »

Feignant de ne pas entendre, les Princes des prêtres, les Scribes et quelques-uns des anciens l'interpellèrent en présence du peuple : - Ces choses que vous faites, par quelle autorité les faites-vous? Qui vous en a donné le pouvoir? Déjà ils lui avaient adressé semblable demande, et à sa réponse, ils avaient répliqué en menaçant de lui jeter des pierres. Néanmoins Jésus leur promit de les satisfaire lorsqu'ils lui auraient dit eux-mêmes s'ils croyaient que le baptême de Jean était du ciel ou des hommes. Ils furent embarrassés, craignant l'argumentation de Jésus s'ils reconnaissaient la mission de Jean-Baptiste, craignant la colère du peuple s'ils la niaient. Ils se résignèrent donc à répondre qu'ils ne savaient d'où était ce baptême. — « Et moi, leur dit « Jésus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais « ce que je fais. » Mais il ne voulut pas laisser sans châtiment ces fourbes qui affectaient extérieurement la justice, et qui la méprisaient et la haïssaient au fond de leur âme. « En vérité, leur dit-il, les publicains et les « femmes de mauvaise vie entreront plutôt que vous « dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous

« dans la voie de la justice, et vous ne l'avez point cru; « mais les publicains et les femmes de mauvaise vie « l'ont cru : et vous, les voyant convertis, vous ne les « avez point imités. »

Il ne s'en tint pas là. Afin de leur montrer plus clairement les conséquences du rejet de la vérité, et pour leur faire confesser l'équité du châtiment qu'ils allaient encourir, il leur proposa la menaçante parabole des vignerons.

Du pays lointain où il demeure, le père de famille envoie un de ses serviteurs pour recevoir les fruits de sa vigne. Les vignerons le battent et le renvoient les mains vides. Le père de famille en envoie un second, ils le blessent; un troisième, ils le font mourir; d'autres sont encore envoyés et traités de même. Enfin, le père de famille leur envoie son fils unique et bien-aimé, pensant qu'ils le recevront avec respect. Mais, au contraire, ils se disent: C'est l'héritier, tuons-le, et nous aurons l'héritage. Ils le jettent hors de la vigne et le tuent. — « Or, dit Jésus, s'adressant aux Juifs, quand le maître de la vigne sera venu lui-même, que fera-t-il de ces vignerons? »

Les Juifs répondirent : — Il fera périr ces misérables, et il louera sa vigne à d'autres qui lui en donneront les fruits.

« Oui, reprit Jésus, il viendra, il fera périr ces misé-« rables et mettra sa vigne en d'autres mains. »

La majesté qui parut en lui, comme il disait ces mots, leur fit sans doute comprendre l'arrêt qu'ils venaient eux-mêmes de prononcer contre ceux qui, après

avoir chassé et tué les Prophètes, se préparaient à faire mourir le Fils unique. Saisis de frayeur, ils s'écrièrent : - A Dieu ne plaise! Mais Jésus, les regardant, leur demanda s'ils ignoraient ce qui est écrit; et il leur cita ce verset de l'Écriture, que tous les Juiss entendaient du Messie : « La pierre qu'ont rejetée ceux « qui bâtissaient est devenue la principale pierre de « l'angle. C'est l'ouvrage du Seigneur, et nous l'admi-« rons. » Jésus-Christ est ailleurs appelé la pierre fondamentale et la clef de voûte; il est ici la pierre de l'angle, parce qu'il joint deux murs auparavant divisés, deux peuples, le Juif et le Gentil, en une seule maison. Il ajouta : « Le royaume de Dieu vous sera ôté, et il « sera donné à d'autres qui en produisent les fruits. Et « cette pierre de l'angle, celui qui tombera sur elle « sera brisé, et celui sur qui elle tombera sera « écrasé. »

Les Pharisiens entendirent bien qu'il parlait d'eux. Mais la crainte du peuple les tenait en respect.

Ne pouvant assez détacher de Jésus ce peuple devant qui il avait toujours raison sans le flatter jamais, ils entreprirent une seconde fois de le compromettre sur une question politique. Ils vinrent donc, louant hautement sa sincérité courageuse, lui demander s'il était permis ou non de payer le tribut à César?

Par l'importance que cette question a eue de tout temps aux yeux des sujets et aux yeux des princes, on peut aisément juger de sa gravité, à ce double titre, chez un peuple conquis et frémissant. Selon la réponse que Jésus allait faire, les Pharisiens se préparaient à se montrer eux-mêmes ou patriotes ou césariens, à le décrier dans le peuple ou à le dénoncer au représentant de l'empereur. — « Hypocrites, leur dit-il, pourquoi cherchez-« vous à me surprendre? »

Il répondit cependant à leur question, moins sans doute pour les confondre que pour instruire son Église. S'étant fait présenter la monnaie du tribut et leur ayant fait dire qu'elle portait l'effigie de César: « Rendez donc, reprit-il, à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »

Il s'est élevé des milliers de docteurs qui ont prétendu prouver par ces paroles que l'Église doit rendre à César ce qui est à Dieu; mais qu'importe, l'Église a entendu la voix du Maître.

Quant aux Pharisiens, qui attendaient que Jésus se mît du parti de la rébellion, comme ils en étaient eux-mêmes secrètement, afin de le dénoncer au prince, ou qu'il se déclarât du parti du pouvoir, afin de le dénoncer au peuple, ils reconnurent une fois de plus qu'ils ne pouvaient ni aveugler sa justice ni surprendre sa prudence, et que la mort était le seul argument qu'ils eussent contre lui.

Leur complot n'altérait point sa sérénité. Il continuait d'instruire ses Disciples, le peuple et ces méchants eux-mêmes. Il affermit le dogme de la résurrection contre les Sadducéens, renouvela ses enseignements sur la connaissance et l'amour de Dieu, sur le culte, sur la prière, il insista sur la charité. C'était son testament qu'il faisait ainsi; et depuis dix-neuf siècles, l'intelligence humaine, sondant les paroles qu'il prononça

durant ces derniers jours, y a trouvé son inépuisable aliment.

Un Pharisien lui demanda quel est le grand commandement. Il répondit : « Le Seigneur votre Dieu est le seul Dieu; et vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces. C'est le plus grand commandement et le premier. Mais il y en a un second, semblable au premier : Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceux-là. Toute la Loi et les Prophètes se réduisent à ces deux préceptes. » Le Pharisien loua cette réponse, et ajouta qu'en effet aimer le prochain est quelque chose de plus grand que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus lui dit : « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. »

Ce fut la dernière fois que les Pharisiens, toujours vaincus par sa science et sa sagesse, osèrent l'interroger; mais à son tour, il les interrogea. — « Que pensez-vous, leur dit-il, du Christ: de qui est-il fils? » Ils répondirent: De David. — « D'où vient donc, reprit « Jésus, que David lui-même, inspiré de l'Esprit-Saint, « l'appelle son Seigneur: car il est écrit au livre des « Psaumes: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: « Asseyez-vous à ma droite. Si David l'appelle Sei- « gneur, comment est-il fils de David? » Ils restèrent sans réponse.

Haïssant Jésus comme ils faisaient, ils ne pouvaient ignorer aucun détail public de sa vie et de son origine; ils savaient donc qu'il était fils de David et ne le contestaient pas; mais ne voulant point le reconnaître pour le

Messie, ils ne voulaient point aussi comprendre et encore moins avouer que comme Dieu il était le Seigneur de David lui-même dont il venait par sa génération naturelle. Aussi leur incrédulité et leur haine naissaient l'une de l'autre et s'augmentaient réciproquement.

Jésus laissa déborder son indignation contre ces hypocrites arrogants qui trompaient le peuple, croyaient tromper Dieu et voulaient se tromper eux-mêmes. Il leur cria les formidables anathèmes sous lesquels leur nom demeure accablé : - « Malheur à vous, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux : vous n'y entrez pas et vous ne laissez pas entrer ceux qui se présentent!... Malheur à vous, qui payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, pendant que vous négligez la justice, la miséricorde et la foi! » Il n'oublia aucun trait de leur orgueil, de leur dureté, de leur avarice; ni les crimes de leurs pères, meurtriers des Prophètes, ni les crimes dont ils se chargeraient euxmêmes dans l'avenir comme persécuteurs de l'Église: - « Achevez et comblez la mesure, serpents, race de « vipères: comment éviterez-vous d'être condamnés à la « géhenne du feu! Je vais vous envoyer des Prophètes, « des sages et des interprètes de la Loi. Il y en aura que « vous mettrez à mort et que vous crucifierez, et il y en « a que vous flagellerez dans les synagogues et que « vous poursuivrez de ville en ville, afin que tout ce « qui s'est répandu de sang innocent sur la terre re-« tombe sur yous! »

Mais comme la véhémence même de ce discours n'était encore qu'un mouvement de sa tendresse, il ne put le terminer sans exprimer la commisération que lui inspirait le châtiment de Jérusalem, misérable complice de ces méchants : « Jérusalem, Jérusalem, qui tues les « Prophètes, combien de fois ai-je voulu rassembler « tes enfants comme la poule rassemble ses poussins « sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu! Voilà que « votre maison va vous demeurer déserte, car vous ne « me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez : Béni « soit celui qui vient au nom du Seigneur! »

Après avoir parlé, Jésus s'était assis vis-à-vis du tronc où les visiteurs du Temple jetaient leurs offrandes. Les riches donnaient beaucoup; il vint une pauvre veuve qui mit deux pièces de monnaie de la moindre valeur. Ce spectacle le consola. Il appela ses Disciples: « Voycz, « leur dit-il, cette pauvre veuve a plus donné que tous « les autres; car les autres ont mis de leur superflu, « mais celle-ci de son indigence; elle a donné tout ce « qui lui restait pour vivre. » Commentaire divin de la malédiction précédente contre ceux qui payent la dîme des moindres choses, non parce qu'ils la payent, mais à cause de leur faste, et parce qu'ils oublient la charité.

Ce fut la dernière prédication publique de Jésus et la dernière fois qu'il parut dans le Temple. Il en sortit pour n'y plus rentrer. Lorsqu'il fut dehors, ses Disciples voulurent lui faire admirer la beauté de l'édifice. Peut-être qu'ils espéraient l'amener à révoquer la condamnation dont il l'avait frappé et qui semblait contenue dans ces paroles : « Voici que votre maison va vous demeurer déserte. » Ils s'entretenaient donc des magnificences dont le Temple était rempli et de la soli-

dité de sa structure. — Voyez, Maître, dit enfin l'un d'eux, quelles pierres, quels bâtiments! — « En vérité, « répondit le Maître, de tous ces grands édifices que « vous voyez là, un temps viendra qu'il ne restera pas « pierre sur pierre. » L'arrêt était définitif. Quarante ans après, les Romains rasèrent le Temple; quatre siècles après, les ouvriers que Julien l'Apostat y mit pour le rebâtir en arrachèrent les fondements.

Arrivé sur la montagne des Oliviers, Jésus s'assit en face du Temple, et décrivit aux Apôtres, qui l'en avaient prié, les signes avant-coureurs de la ruine de Jérusalem et de la fin du monde. Les Apôtres croyaient que les deux catastrophes, annoncées dans le même discours, auraient lieu à peu près en même temps. Il ne leur en marqua pas l'époque précise, comme ils l'auraient désiré, ni la distinction, se bornant à dire ce qu'il fallait pour instruire et fortifier l'Église, de telle sorte qu'elle demeurât ferme durant les persécutions et vigilante durant la paix. Il convenait à sa divinité de prédire, à sa miséricorde d'avertir et d'indiquer certains signes, à sa sagesse de laisser ignorer l'heure et la proximité de l'heure, afin que les hommes, l'attendant toujours, se tinssent toujours prêts. Cette vigilance, nécessaire en tout temps et à chaque homme en particulier (puisque la mort est pour chacun la fin du monde), est recommandée par les deux paraboles des serviteurs qui attendent leur maître et des vierges qui attendent l'époux ; l'enseignement de l'une et de l'autre est qu'il faut veiller et prier.

Une troisième parabole, renouvelant un enseignement déjà donné, apprit aux Disciples que le travail évangélique, c'est-à-dire l'accroissement du bien en nousmêmes et le zèle pour le procurer en autrui, doit être le résultat de la vigilance et de la prière. Le Maître ne redemandera pas seulement ce qu'il a donné, mais le fruit de ce qu'il a donné, et le serviteur inutile sera jeté dans les ténèbres extérieures.

Jésus résuma et termina cette instruction en présentant aux Disciples la peinture du jugement dernier. L'importance décisive qu'il attribue aux œuvres de miséricorde, filles de la foi, dans les motifs de la sentence qui réglera pour jamais le sort de chacun, témoigne de sa tendresse pour la foule des petits et des malheureux, jusqu'alors si impitoyablement écrasés. Les paroles que l'on va entendre seront l'un des grands ressorts de la société chrétienne:

« Quand le Fils de l'homme viendra dans sa majesté, accompagné de tous les Anges, alors il s'assoira sur le trône de sa gloire; et toutes les nations étant assemblées devant lui, il fera une séparation, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite : Venez les bénis de mon Père; possédez le royaume qui vous a été préparé dès la formation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire; j'allais sans asile et vous m'avez recueilli; j'étais nu et vous m'avez donné des vêtements; j'étais malade et vous m'êtes venu voir; j'étais en prison et vous m'avez visité.

« Les justes lui diront : Seigneur, quand est-ce que nous vous avons vu ayant faim, et que nous vous avons donné à manger; ayant soif, et que nous vous avons donné à boire; sans asile, et que nous vous avons abrité; sans habits, et que nous vous avons vêtu; malade ou en prison, et que nous sommes venu à vous? Et le Roi leur répondra: En vérité, autant de fois vous avez rendu ces devoirs à l'un des moindres de mes frères que vous voyez, autant de fois c'est à moi-même que vous les avez rendus.

Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le démon et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger; j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire; j'étais sans asile, et vous ne m'avez pas recueilli; j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu; j'étais en prison, j'étais malade, et vous ne m'avez pas visité. Alors ceux-ci lui diront: Seigneur, quand est-ce que nous vous avons vu avoir faim ou soif, sans asile, sans vêtements, malade ou en prison, et que nous avons manqué de vous assister? Il leur répondra: En vérité, autant de fois vous avez omis de le faire pour l'un de ces plus petits, autant de fois vous me l'avez refusé à moi-même.

« Après quoi ceux-ci entreront dans les supplices éternels, et les justes dans l'éternelle vie. »

Déjà sur le seuil de la mort, Jésus prononça ces paroles comme un legs royal qu'il faisait pour la durée des siècles à la multitude des pauvres, des indigents, des malades, des captifs et des abandonnés. Moïse, frappant le rocher, en avait fait jaillir les eaux vives; la parole de Jésus, pénétrant la dureté du cœur humain,

en a fait sourdre le fleuve intarissable de l'aumône. Double grâce, qui a sauvé encore plus de pécheurs qu'elle n'a secouru d'affligés.

Jésus dit ensuite à ses Disciples : « Vous savez que « la Pâque se fera dans deux jours et que le Fils de « l'homme sera livré pour être crucifié. »

Ceci se passait le mardi soir. Le lendemain, Jésus resta sur la montagne, comme dans une sorte de retraite pour se préparer à mourir. Ce même jour, les chefs des Prêtres, les Docteurs et les Anciens, assemblés en conseil, cherchaient de nouveau comment ils se déferaient de lui. Ils avaient résolu de ne plus tarder; mais le sentiment du peuple les inquiétait toujours. Ils pensaient que l'arrestation de Jésus provoquerait une émeute et qu'on ne pourrait prudemment le saisir qu'après la fête, quand la foule des étrangers aurait quitté la ville. Un secours, que sans doute ils n'attendaient pas, leur fit tout précipiter. Judas Iscariote, l'un des Douze, et qui probablement était près de Jésus la veille, écoutant ses instructions, se présenta aux chefs des Prêtres pour traiter avec eux de la liberté et de la vie de son Maître. Il leur dit : — Que voulez-vous me donner. et je vous le livrerai? Ils convinrent de trente sicles ou deniers d'argent. Judas s'engagea et promit de leur livrer Jésus à l'insu du peuple. Trente sicles d'argent formaient à peu près cent francs de notre monnaie. C'était le taux de l'amende judaïque pour le meurtre d'un esclave, le prix d'un esclave ordinaire. Le prophète Zacharie avait dit : Il a été estimé comme un esclave, et son prix a été fixé à trente deniers.

## CHAPITRE III.

## LA PAQUE.

La Pâque était la grande solennité religieuse des Juifs. Dieu avait lui-même institué cette fête pour être un souvenir de la grâce qu'il avait faite à Israël en le délivrant de la captivité d'Égypte, et une image de celle qu'il voulait faire à toute l'humanité, en la délivrant de l'esclavage du péché par le sacrifice de son Fils unique, Jésus-Christ. Toutes les cérémonies en étaient symboliques en même temps que commémoratives, et formaient comme une prophétie de cette seconde délivrance à laquelle le monde entier aspirait. Le point capital de la Paque était l'immolation et la manducation de l'agneau. Cet agneau, immolé dans le Temple suivant un rite scrupuleusement observé, rappelait celui que les Juiss avaient mangé debout, ceints pour le voyage et le bâton à la main, au moment de leur départ de l'Égypte, c'est-à-dire au moment de leur passage de la terre d'esclavage à la terre de la liberté; et c'est pourquoi le nom de la fête était Pâque, qui signifie passage. Le sang de l'agneau avait été le signe de salut pour les premiers-nés d'Israël, lorsque l'Ange exterminateur fut envoyé de Dieu pour frapper tous les premiers-nés des Égyptiens. En même temps qu'il consacrait ces grands souvenirs, l'Agneau pascal figurait l'Agneau de Dieu qui ôterait les péchés du monde,

la victime incomparable dont le sang répandu préserverait de la mort éternelle tous ceux qui en seraient marqués. Ainsi l'immolation de l'agneau pascal, centre de l'ancien culte et centre du nouveau, forme le point de jonction des deux alliances.

Quelques interprètes de la Loi, favorisés de l'Esprit-Saint, avaient entrevu ce grand mystère. Le nom même d'Eucharistie donné à la chair de l'agneau et conservé par l'Église, prophétisait un sacrifice plus auguste. Après avoir mangé l'agneau, Israël délivré, mais non encore en possession de la terre promise, avait été miraculeusement nourri dans le désert par la manne tombée du ciel. Les sages de l'ancienne Loi attendaient la réalité de la manne parfaite, dont cette manne réelle n'était pourtant que la figure; ils annonçaient un pain plus merveilleux pour le jour de la délivrance entière. Dieu avait voulu qu'ils fussent particulièrement attentifs à ce verset du Psaume LXX, que tous appliquent intégralement au règne du Messie : « Le froment croîtra sur la terre et jusque sur la cime des montagnes, » ou, d'après la version chaldaïque : « Il y aura un sacrifice de froment sur le pays, sur les hauteurs des montagnes.» Ils voyaient le rapport entre ce froment et la manne. Cotton, dans son Institution catholique, et Sepp, Vie de Notre Seigneur Jésus-Christ, citent quelques-unes de leurs interprétations, tant de ce texte que de plusieurs autres qui ont trait au même sujet. Rabbi Eliézer dit à propos de la manne du Messie : « Les justes sont « destinés à manger de cette manne dans l'époque qui arrive. Et si tu demandes : Sera-ce de la même ma-

a nière que la manne du désert? Non, mais d'une « manière plus élevée, si bien qu'il n'y aura jamais « rien eu de comparable. » R. Kimchi, sur le prophète Osée : « Quelques-uns entendent par ces paroles, « ils vivront de froment, que dans l'avenir, quand « le Seigneur paraîtra, il y aura un changement, une « transsubstantiation dans la nature du froment. » R. Mosès, fils de Nachman: « La manne est engendrée « de la lumière divine, qui a pris un corps d'après la « volonté de son créateur. » R. Mosès Hardasan, sur le « Psaume XXXVIe: « Le pain qu'il donne à tous, c'est « sa chair, et pendant que l'on goûte le pain, il est « changé en chair. » R. Cahana, sur ces paroles de la Genèse: Liant son anesse à la vigne: « Là il nous « est montré que le sacrifice qui se fera par le moyen « du vin, non-seulement sera changé en la substance « du Messie, mais aussi qu'il sera converti en la sub-« stance de son corps. » R. Judas, commentant le xxvIIIº chap. des Nombres, dit que le pain de proposition déposé dans le sanctuaire est appelé aussi pain des faces, « parce qu'il sera changé en la substance du « corps du Messie lorsqu'il sera sacrifié. C'est pourquoi « il ajoute : Vous prendrez garde à m'offrir, c'est-à-« dire que moi-même serai offert. Et là il sera invisible « et impalpable. Et nos maîtres disent encore qu'il est a nommé au pluriel, des faces, d'autant qu'en ce sacri-« fice il y aura deux substances, à savoir, la divinité et « l'humanité. » R. Barachias, sur ces paroles de l'Ecclésiaste : Qu'est-ce qui a été? Ce qui sera : « Et « comme il y a eu un premier Rédempteur, à savoir,

« Moïse, aussi il y en aura un dernier : et comme le « premier a fait descendre la manne du ciel, ainsi le « Rédempteur, qui sera le Messie, sera le pain de « froment en la terre. » R. Siméon, sur le Ps. LXXII: « Alors Dieu sera rempli de miséricorde, et avec une « puissante vertu de paroles qui sortiront de la bouche « des prêtres, il changera le sacrifice qui lui sera pré-« senté sur chaque autel au corps du Messie. » Enfin R. Salomon, sur ces paroles du même psaume : Le froment sera sur la terre et sur la cime des montagnes : « Nos maîtres ont interprété ceci des pains qui seront « au temps du Messie, dont il est écrit au livre dit « Siphra, que ces pains seront comme la paume de la « main et que chacun en prendra pour sa nourri-« ture (1). » On trouve le même sens dans les deux autels du Temple, dont l'opposition est remarquée par le juif Philon: l'autel extérieur, sans cesse inondé du sang des victimes; l'autel intérieur, d'où ne montait vers le ciel que la fumée du plus pur encens, et près

<sup>(1)</sup> Ceux qui prétendent avoir consulté les livres rabbiniques n'y ont pas vu tout ce qu'ils renferment; mais il ne faut pas les lire par les yeux des rabbins modernes. « Si nous avions entre nos mains les ouvrages des rabbins composés avant Jésus-Christ, et qui ont péri en grande partie lors de l'incendie de Jérusalem, nous serions étonnés de l'accord admirable que la dogmatique de l'ancien judaïsme présente avec celle du Christianisme, et de la différence qui existe sous ce rapport entre les Juiss d'aujourd'hui et leurs devanciers. Plusieurs manuscrits précieux existaient encore du temps de Pic de la Mirandole, mais se sont perdus depuis. Il y eut un temps où les Juiss cherchaient par tous les moyens à se les procurer ou à les raturer dans les bibliothèques, atin de détruire les témoignages favorables au Christianisme. » SEPP.

duquel était la table portant les pains de proposition, symbole du sacrifice non sanglant qui devait remplacer toutes les victimes. C'était d'ailleurs la commune croyance parmi les Israélites, qu'à l'avénement du Messie tous les sacrifices cesseraient, mais que le sacrifice du pain et du vin durerait éternellement.

Le Messie est venu, toute vérité va sortir de l'ombre, et toutes les attentes éveillées en ceux qui méditaient la Parole vont être remplies.

Le jeudi matin, premier jour de la fête, les Apôtres demandèrent à Jésus où ils iraient faire les préparatifs pour manger la Pâque. Il les en instruisit d'une manière qui marquait sa puissance, leur disant d'aller à la ville, de suivre un homme qu'ils rencontreraient portant une cruche d'eau, d'entrer avec lui dans la maison où il s'arrêterait, et que ce serait là.

Tout arriva de la sorte, et sur le soir, accompagné des Douze, Jésus vint au lieu qu'il avait choisi. D'après la tradition, la maison de la Cène s'élevait à l'endroit où, du temps de David et de Salomon, l'arche était restée quarante ans. Jésus attendit l'heure, et lorsque les étoiles parurent, il se mit à table, et les Douze avec lui. En ce moment, suivant la manière juive de mesurer le jour, le vendredi était déjà commencé (1).

<sup>(1) «</sup> Pour les Hébreux, le jour commençait au coucher du soleil. Suivant cette façon de compter, le sixième jour, qui était la veille du Sabbat, a donc vu successivement la célébration de la Pâque mosaïque par le Sauveur (la manducation de l'Agneau pascal), le lavement des pieds, l'institution de l'Eucharistie, l'agonie de Gethsémani, toute la Passion de Jésus, son immolation, sa mort, la

Le repas pascal était une véritable cérémonie religieuse. Notre-Seigneur en observa ponctuellement les rites, et l'agneau fut mangé comme le prescrivait la loi de Moïse. C'était proprement la Cène. On faisait ensuite un autre repas plus libre. C'est pendant ce second repas que la réalité succéda aux figures et que la véritable Eucharistie fut instituée.

« Sachant donc que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, et que Judas, lui-même livré à Satan, avait résolu de le livrer aux Juifs, il voulut donner aux siens, qu'il avait toujours aimés, une nouvelle et plus grande marque de son amour. Il déposa sa robe, se ceignit d'un linge, versa de l'eau dans un bassin et commença de laver les pieds de ses Disciples, les essuyant du linge qu'il avait ceint. » C'était une fonction d'esclave que remplissait ainsi Celui à qui tout a été mis entre les mains par le Père.

Lorsqu'il vint à Simon-Pierre, celui-ci s'écria: Vous, Seigneur, vous! me laver les pieds! Jésus lui dit: « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras. » — Je ne souffrirai jamais, reprit Pierre, que vous me laviez les pieds! — Si je ne te lave les pieds, répondit Jésus, tu n'auras point de part avec moi. » Il faisait allusion à la purification spirituelle, nécessaire pour recevoir dignement les saints mystères; le lavement des pieds en était ici le symbole. Pierre, sans doute, ne le comprit pas encore, mais il comprit

descente de la croix et la mise au sépulcre. Une même journée juive a vu tout cela. » (Foisset, Histoire de Jésus-Christ d'après les textes contemporains. 1 vol. in-12. Paris, Vives.)

le mérite de l'obéissance; et, avec l'ardeur franche de son caractère, il s'écria : — Seigneur, ne me lavez pas seulement les pieds, mais les mains et la tête! Jésus lui répondit : « Celui qui a été lavé n'a besoin que de se « laver les pieds pour être entièrement pur. Or, vous « êtes purs, mais non pas tous. »

Judas était présent, et Jésus lui lava les pieds.

Ayant terminé, il se remit à table et leur dit : « Sa« vez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez
« maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis.
« Si donc je vous ai lavé les pieds, moi qui suis votre
« Seigneur et votre Maître, vous devez aussi vous laver
« les pieds les uns aux autres : car je vous ai donné
« l'exemple, afin que ce que j'ai fait, vous aussi le fas« siez. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur
« n'est pas plus grand que le maître, ni l'envoyé plus
« grand que celui qui l'envoie. Vous serez heureux si

« vous comprenez cela et si vous le faites. »
Il leur dit encore : « J'ai désiré d'un grand désir de
« manger cette Pâque avec vous avant que je souffre;
« car, je vous le déclare, je ne la mangerai plus désor« mais jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume

« de Dieu. »

Sur la fin du repas, il prit la coupe, et la leur présentant après avoir rendu grâces, il dit : « Prenez et « partagez entre vous; car, je vous le dis, je ne boirai « plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le « règne de Dieu. »

Ensuite il prit du pain, rendit grâces, le bénit, le rompit et le distribua à ses disciples, en leur disant;

« Prenez et mangez; ceci est mon corps qui est donné « pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »

Enfin, après qu'il eut soupé, prenant encore une fois la coupe, et ayant rendu grâces, il la leur transmit, disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang « de la nouvelle alliance, qui sera répandu pour vous « et pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Et ils en burent tous.

Après cette scène auguste, une parole de Jésus vint tout à coup consterner les Apôtres. Il leur dit, avec une émotion qu'il leur laissa voir : « L'un de vous me tra-« hira. La main de celui qui me trabit est avec moi, à « cette table. » Ils se regardèrent d'abord l'un l'autre, incertains de qui il parlait. Enfin, Pierre, placé à côté de Notre-Seigneur, mais derrière lui, fit signe à Jean, placé de l'autre côté, et lui dit : « Qui est-ce? » Pierre, en cette circonstance, s'informant le premier du nom de l'hérétique, accomplissait sa fonction de chef de l'Eglise. Or, la tête de Jean touchait presque le sein de Jésus. S'approchant encore davantage, il lui dit, à demi-voix : « Seigneur, qui est-ce? » Jésus répondit de même : « Celui à qui je présenterai du pain trempé.» Les autres n'entendirent point; et tous, grandement attristés, commencèrent chacun à demander à Jésus: Est-ce moi, Seigneur? En quoi ils firent voir tout à la fois leur humble défiance d'eux-mêmes et leur charité pour leurs frères. Jésus, ménageant encore Judas et le voulant laisser libre, se contenta de répondre : « C'est « un des Douze, qui met la main au plat avec moi. « Pour le Fils de l'Homme, il s'en va, selon ce qui est

« prédit de lui ; mais malheur à l'homme par qui il « sera livré. Mieux eût valu pour celui-là qu'il ne vînt « pas au monde! »

Cependant Judas voulut parler comme les autres. A son tour il osa demander: « Maître, est-ce moi? » — « Tu l'as dit, » lui répondit le Seigneur, mais de façon que le traître seul pût l'entendre. Et ayant trempé du pain, il le donna à Judas l'Iscariote, fils de Simon. C'était une marque d'affection que ce misérable recevait encore de son Maître. Il n'en fut point touché, ou, s'il sentit quelque mouvement de remords, il l'étouffa, fortifié à commettre son crime. C'est pourquoi il est marqué que dès que Judas eut pris le morceau, Satan s'empara de lui. Jésus lui dit donc: « Ce que tu fais, fais-le vite. » Judas sortit aussitôt. Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit cette scène rapide. Jean lui-même, qui connaissait le traître, ne savait pas qu'il fût au moment d'exécuter son dessein.

L'excommunié allait s'entendre avec les chefs de la garde du Temple, qui devaient se saisir de Notre-Seigneur. Sa sortie du Cénacle est l'ouverture et le premier épisode de la Passion. Une parole d'allégresse s'échappa du cœur de Jésus, comme pour saluer ce seuil de la mort: a C'est maintenant, dit-il, que le fils de l'homme est glorifié, et que Dieu est glorifié par lui! » Il commença aussitôt le discours après la Cène, formé de la substance de ses enseignements, et qu'il semble nous avoir laissé pour que le monde entier le pût voir tel qu'il apparut sur le Thabor, resplendissant de lumière divine, et tel en même temps qu'il fut toujours, plein de bénignité.

Il renouvela aux Apôtres la promesse de ses récompenses, il les appela « ses petits enfants,» divin écho de la parole précédente : Laissez venir à moi les petits enfants, et glorification éternelle de leur splendeur. Il leur recommanda de s'aimer comme il les avait aimés; et pour leur montrer combien la force de cet amour évangélique devait dépasser tout ce que l'on avait entendu jusqu'alors, il leur dit que c'était « un commandement nouveau. » En les prévenant qu'il allait les quitter, il les assura qu'il ne les laisserait pas orphelins. Il dit à Pierre spécialement qu'il avait prié pour lui afin que sa foi pût résister à tous les efforts et à toutes les ruses de Satan, et il lui donna cette parole qui est la constitution de l'Église: « Quand tu seras converti, confirme « tes frères. » Il lui dit aussi qu'il le suivrait un jour. Il les avertit que cette nuit même tous l'abandonneraient. Et comme Pierre protestait de sa fidélité invincible, il l'avertit que cette nuit encore, avant que le coq eût chanté deux fois, il le renierait jusqu'à trois fois.

Pour éviter qu'ils ne fussent accablés de leur propre faiblesse, il ajouta : « Que votre cœur ne soit point « troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. « Je vais vous préparer la place; je reviendrai vous « prendre avec moi, afin que vous soyez où je serai. » Il les munit d'une force nouvelle contre le scandale prochain de ses souffrances et de son supplice, par une plus claire affirmation de sa divinité. Il dit à Thomas : « Je suis la voie, la vérité et la vie; nul ne vient au « Père que par moi. » Et à Philippe : « Quiconque me « voit, voit aussi mon Père. » Il les investit de la

puissance des miracles : « Les œuvres que je fais, celui « qui croit en moi les fera lui-même aussi, et il en fera « même de plus grandes; car je m'en vais à mon Père, « et tout ce que vous lui demanderez en mon nom, je « le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Comme si toutes ces assurances ne lui suffisaient pas, et qu'il eût besoin de s'affermir enfin lui-même contre la douleur qu'ils éprouveraient de ne plus le voir, quoiqu'il ne dût pas en réalité s'éloigner d'eux, il leur promit jusqu'à six fois un consolateur : « Si vous m'ai-« mez, gardez mes commandements, et moi je prierai « mon Père, et il vous donnera un consolateur qui « demeure avec vous à toujours, l'Esprit de vérité, que « le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point « et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaî-« trez, et il demeurera en vous et il sera en vous... a et ce consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père vous « enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses e et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai « dit. » Sa bonté revient sans cesse sur ces assurances: Il ne peut, si l'on ose parler ainsi, s'assouvir de leur dire combien il les aime, et de les fortifier pour l'épreuve

qui les attend.

Il ne veut pas qu'ils doutent, il ne veut pas que nous doutions, nous qui viendrons plus tard et qui verrons sa Passion se renouveler sous nos yeux, malgré les triomphes et les miracles : « Je vous laisse ma « paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas « comme le monde la donne. Que votre cœur ne se « trouble point, qu'il ne s'effraye pas. Vous avez en-

« tendu; je m'en vais, mais je reviendrai. Si vous « m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que le Fils de « l'Homme s'en va au Père qui est plus grand lui (4). « Je vous dis ces choses maintenant, avant qu'elles « s'accomplissent, afin qu'après leur accomplissement « vous ayez foi en moi. » Il ajouta : « Je ne vous par- « lerai plus guère, car voici le prince de ce monde qui « vient. Il n'a aucun pouvoir sur moi. Mais, afin que « le monde sache que j'aime mon Père et que j'exécute « les ordres que mon Père m'a donnés, levez-vous, « partons d'ici. »

On ne sait pas si Notre-Seigneur prononça ces paroles avant de quitter le Cénacle ou sur quelque point de la route. Quoi qu'il en soit, elles marquent sa pleine et tranquille volonté d'accomplir le sacrifice « en se rendant obéissant jusqu'à la mort. » Il marcha donc vers la montagne des Oliviers, où Judas n'ignorait pas qu'il devait passer la nuit. Chemin faisant, il continua son discours.

Suivant sa coutume de tirer des objets familiers les images qui devaient graver et éclairer ses enseignements dans toutes les intelligences, il se servit de la vigne pour faire comprendre aux Disciples le mystère de l'union et de l'incorporation de tous les fidèles à l'Homme-Dieu, et prophétiser en même temps les destinées de l'hérésie.

« Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.

<sup>(1)</sup> Il parle comme homme. On rappelle qu'aucun livre, cet abrégé moins que tout autre, ne peut dispenser de la lecture de l'Evangile, et que l'Evangile ne peut être lu avec fruit si le lecteur ne s'aide de quelque commentaire autorisé qui en explique les points obscurs.

« Toute branche qui sera en moi sans porter de fruit, « il la retranchera, et toutes celles qui portent du fruit, « il les émondera, afin que leur fruit devienne plus « abondant. Demeurez en Moi, et Moi en vous. Comme « la branche ne peut porter de fruit si elle ne demeure « unie au cep, ainsi en est-il de vous si vous ne de-« meurez en moi. Je suis le cep de la vigne et vous « êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en « qui je demeure, celui-là scul porte beaucoup de fruit; « car, sans moi, vous ne pouvez faire rien. Si quel-« qu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors « comme le sarment. Il deviendra sec; on le jettera au « feu et il brûlera. Si vous demeurez en moi et que mes « paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce « qu'il vous plaira et vous l'obtiendrez. C'est la gloire « de mon Père que vous fassiez beaucoup de fruit et « que vous deveniez mes Disciples. »

Le vrai fruit de la vigne mystique, c'est l'amour. Il les exhorta de nouveau à cet amour qu'il leur avait tant recommandé. L'amour de Dieu est le fondement de l'amour du prochain; l'un et l'autre, comme il l'avait dit dans le Temple, sont toute la loi; car tous les peuples n'en font qu'un, dit saint Grégoire, pape; tout précepte aboutit à la charité, tout précepte prend sa base dans la charité. Ainsi qu'une même racine produit plusieurs branches, ainsi de l'unique charité jaillissent les abondantes vertus, et le rameau d'une bonne œuvre ne reste vivant qu'autant qu'il persiste sur la racine de la charité. Les préceptes sont divers à cause de la diversité des œuvres; ils sont un dans la racine de la charité.

Loi d'amour, la plus douce et la plus glorieuse que Dieu lui-même ait pu donner aux hommes, mais aussi la plus contraire aux penchants de la nature déchue. Au seuil du Cénacle, la contestation de la prééminence s'était encore émue entre les Apôtres, et Jésus les en avait doucement repris. Il leur fit comprendre combien ils devaient s'entr'aimer, en leur disant combien il les avait aimés.

S'il fallait trouver en tout l'Évangile de Jésus quelque passage où l'Évangile et Jésus fussent plus concentrés et plus visibles, où l'on pût connaître davantage et la Doctrine dans sa majesté, et le Dieu dans sa charité, et l'Homme dans sa divinité, et l'indivisibilité sublime de la Doctrine, de l'Homme et du Dieu, il semble que l'on devrait s'arrêter aux paroles que l'on va entendre :

« Comme mon Père m'a aimé, c'est de ce même « amour que je vous aime. Demeurez dans mon amour. « Vous demeurerez dans mon amour si vous gardez mes « commandements. Mon commandement est que vous « vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai « aimés. Le plus grand amour est l'amour de celui qui « donne sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si « vous faites ce que je vous commande. Je ne vous « donnerai plus le nom de serviteurs, parce que le « serviteur ne sait pas ce que fait son maître; mais je « vous ai appelés mes amis, parce que je vous ai fait « connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce « n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous « ai choisis et destinés pour que vous rapportiez du « fruit et que votre fruit demeure. Je vous fais ce

« commandement, que vous vous aimiez les uns les « autres. »

« Vous êtes mes amis... je vous ai appelés mes « amis. » Le Christianisme donne aux mots anciens une racine nouvelle et comme un sens nouveau et à lui. Saint Grégoire, sur ce passage, définit le mot ami, amicus, en le faisant dériver d'animi custos, gardien de l'âme. C'est là toute l'amitié chrétienne, et il n'y a plus d'autre sentiment qui mérite ce grand et saint nom d'amitié. Jésus est notre ami parce qu'il garde nos âmes; et nous ne l'aimons, nous n'aimons les autres, nous ne nous aimons nous-mêmes qu'en gardant ses commandements pour parfaire avec lui l'œuvre de son amitié.

Ayant ainsi rempli par avance les siens de cette force de l'amour et de la concorde qui éclatera en eux si merveilleusement par leur amour en lui, il les avertit des combats qu'ils devront livrer : « Si le monde « vous hait, sachez que j'en ai été haï avant vous. Si « vous eussiez été du monde, le monde aimerait ce « qui serait à lui; mais parce que vous n'êtes point du « monde et que je vous ai choisis et séparés, le monde « vous hait. Souvenez-vous donc de la parole que je « vous ai dite : Le serviteur n'est pas plus grand que « son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécute-« ront aussi; ils vous chasseront des Synagogues, et « l'heure même approche où quiconque vous tuera « croira faire une chose agréable à Dieu. Et ils vous « feront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne « connaissent ni mon Père ni moi. Qui me hait, hait « aussi mon Père.

« Si je n'étais point venu et que je ne leur eusse « point parlé, ils seraient exempts de péché; mais « maintenant leur péché est sans excuse. Si je n'avais « pas fait parmi eux des choses que nul autre n'a « faites, ils seraient exempts de péché; mais mainte-« nant ils les ont vues, et ils me haïssent, moi et mon « Père. C'est afin que s'accomplisse cette parole qui « est dans leur Loi: Ils m'ont haï sans sujet. »

Il les avertit de se souvenir de ces choses, qu'il ne leur avait point dites dès le commencement, parce qu'alors il était encore avec eux. Et comme il les voyait silencieux et pleins de tristesse, il ajouta tendrement : « Il vous est bon que je m'en aille, car si je ne m'en « vais point, le Consolateur ne viendra point à vous ; « et je m'en vais, et je vous l'enverrai. Et quand il « sera venu, il convaincra le monde sur le péché, sur la « justice et sur le jugement (1). » Mais là se présentaient des mystères dont la connaissance, actuellement superflue, devait être simplement désirée. Jésus donc, ajournant ce que les Apôtres ne pouvaient encore porter, leur dit qu'il achèverait de les instruire par le Saint-Esprit : « Quand il viendra, cet esprit de vérité, « il vous enseignera toute vérité; car il ne parlera pas

<sup>(1)</sup> C'est-à-dire (si l'on ose interpréter des paroles si mystérieuses): « Par le Saint-Esprit, le monde sera convaincu qu'il est pécheur, que je suis juste, ou plutôt que je suis la justice même, et qu'au jour du dernier jugement, moi, qui dois être son juge, je présenterai au monde le contraste si accablant pour lui de ses crimes avec mon innocence, et de ma justice avec son iniquité; et ainsi le monde saura enfin ce qu'il est, ce que je suis, et à quoi il doit s'attendre. » (Le P. de Ligny.)

« de son chef, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, « et il vous fera connaître l'avenir (promesse du don « de prophétie). C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il « recevra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. « Tout ce qui est à mon Père m'appartient; c'est « pourquoi je vous ai dit qu'il recevra de ce qui est à « moi et qu'il vous l'annoncera. » C'est le haut mystère de la procession des personnes divines dans la trèssainte Trinité. Si l'on médite ces paroles et le lieu et l'instant où elles ont été prononcées, l'évidence de la divinité terrassera l'esprit et le cœur.

Jésus leur dit encore : « Dans peu de temps vous ne « me verrez plus, et peu de temps après vous me re-« verrez, parce que je vais à mon Père. » C'était l'annonce de sa sépulture, de sa résurrection, de ses apparitions et de son ascension au ciel, où bientôt il recevrait leurs âmes victorieuses pour les garder près de lui éternellement. Mais cette pensée leur était trop enveloppée, et ils se demandaient entre eux : « Que « dit-il, en peu de temps? » Jésus reprit : « En vérité, « vous pleurerez et le monde se réjouira; mais votre « tristesse sera changée en joie. La femme qui enfante « est dans la douleur, mais quand elle a mis au jour un « fils, elle ne se souvient plus de tous ses maux, et sa « joie est grande parce qu'un homme est né. Vous de « même; vous êtes dans la tristesse, mais je vous « reverrai et votre cœur sera plein de joie et personne « ne vous ôtera la joie de votre cœur, et vous ne me « demanderez plus rien... Voici le temps que je ne « vous parlerai plus en paraboles, mais je vous annon« cerai clairement ce qui regarde mon Père. Vous « demanderez alors en mon nom; et je ne vous dis « point que je prierai mon Père en votre faveur, car « mon Père vous aime parce que vous m'avez aimé et « que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis « sorti du Père et je suis venu dans le monde; je quitte « à présent le monde et je m'en vais à mon Père. »

Les Disciples lui dirent: Nous voyons bien à présent que vous savez toutes choses, et il n'est pas besoin que personne vous interroge. C'est ce qui nous fait croire que vous êtes sorti de Dieu. — « En ce moment vous « croyez, reprit Jésus; mais voilà que le temps vient, « et c'est maintenant que vous allez être dispersés et « me laisser seul; cependant je ne suis pas seul, car « mon Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin « que vous ayez la paix en moi. Vous aurez bien à « souffrir dans le monde; mais prenez confiance, j'ai « vaincu le monde. »

Tel fut cet entretien suprême, où tout est de l'homme et tout est du Dieu; où le Dieu encourage ses fidèles à supporter patiemment la haine du monde, en leur disant: Sachez qu'il m'a haï avant de vous haïr; où l'homme dit: Je suis la vie..... Prenez confiance, j'ai vaincu le monde. C'est ici la demière parole de Jésus-Christ aux hommes; désormais il ne les enseignera plus que par son silence dans le travail de la douleur. Maís auparavant, il prie. Il prie d'abord pour lui, ensuite plus longuement et plus affectueusement pour ceux qu'il aime. Jamais les oreilles humaines n'avaient entendu et jamais elles n'entendront de pareils accents.

Jésus donc, levant les yeux au ciel, dit:

« Mon Père, l'heure est venue; glorifiez votre Fils, afin que votre Fils vous glorifie, et qu'ayant par vous tous les hommes en sa puissance il donne la vie éternelle à tout ce que vous lui avez donné. Or la vie éternelle consiste à vous connaître, vous seul Dieu véritable, et Jésus-Christ que vous avez envoyé. Je vous ai glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre dont vous m'avez chargé; et vous, maintenant, mon Père, glorifiez-moi de la gloire que j'ai eue en vous avant que le monde fût.

« J'ai fait connaître votre nom aux hommes que vous m'aviez donnés du milieu du monde. Ils étaient à vous et vous me les avez donnés, et ils ont gardé votre parole. Ils ont reconnu que je suis sorti de vous, et ils ont cru que vous m'avez envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie point pour le monde, je prie pour ceux que vous m'avez donnés parce qu'ils sont à vous. Tout ce qui m'appartient est à vous, et tout ce qui est à vous est à moi; et je suis glorifié en eux.

« Je ne suis plus dans le monde; mais eux, ils sont dans le monde, et moi je retourne à vous. Père saint, conservez dans la vertu de votre Nom ceux que vous m'avez donnés, afin qu'ils soient un comme Nous.

« Tandis que j'étais avec eux, je les conservais dans votre Nom. J'ai gardé ceux que vous m'avez donnés et aucun n'a péri, hors le Fils de perdition (Judas), afin que l'Écriture soit accomplie. Voici maintenant que je viens à vous, et que je dis ceci pendant que je suis dans le monde pour qu'ils aient en eux la plénitude de ma joie.

- « Je leur ai transmis votre parole, et le monde les a eus en haine, parce qu'ils ne sont point du monde comme moi aussi je n'en suis point. Je ne vous prie point de les ôter du monde, mais de les préserver du mal.
- « Sanctifiez-les dans la vérité. Votre parole est vérité.
- « Comme vous m'avez envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde.
- « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui doivent croire en moi par leur parole, afin que tous ils soient un. Comme vous, mon Père, vous êtes en moi, et moi en vous, qu'ils soient de même un en nous, et que le monde croie que vous m'avez envoyé. Et je leur ai donné la gloire que vous m'avez donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un.
- « Je suis en eux et vous en moi, afin qu'ils soient consommés dans l'unité, et que le monde connaisse que vous m'avez envoyé, et que vous les aimez comme vous m'avez aimé.
- « Mon Père, ceux que vous m'avez donnés, je veux que là où je suis ils y soient aussi avez moi, et qu'ils voient ma gloire que j'ai reçue de vous, parce que vous m'avez aimé avant la création du monde.
- « Père juste, le monde ne vous a point connu; mais moi je vous ai connu, et ceux-ci ont connu que vous m'avez envoyé. Je leur ai fait connaître votre Nom, et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont vous m'avez aimé soit en eux, et que je sois moi-même en eux. »

# LA VIE

DE

# NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST

# LIVRE VIII.

LA PASSION DE NOTRE-SEIGNEUR.

# CHAPITRE I.

LES JUIFS.

La montagne des Oliviers était, ainsi qu'on la vu, le lieu même de Jésus-Christ, sa demeure en ce monde. Il y vint, pour redescendre de là vers Jérusalem et vers la mort. Il s'arrêta au lieu nommé Gethsémani, c'est-à-dire la vallée fertile, dans un jardin où il avait souvent rassemblé ses Disciples. Tous les Apôtres étaient présents, moins Judas, excommunié par luimême. Jésus en prit trois avec lui, Pierre, Jacques et Jean, les témoins du Thabor; et après avoir recommandé aux autres de veiller et de prier, afin de ne point entrer en tentation, il s'éloigna.

Aussitôt il commença de s'abandonner à la souffrance intérieure. Il laissa pénétrer dans son âme la crainte, l'angoisse et le dégoût, et il dit à ceux qui l'accompagnaient : « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Leur ayant demandé d'attendre et de veiller avec lui, il s'écarta jusqu'à la distance d'un jet de pierre. Il se mit à genoux. C'était la première fois qu'on le voyait dans cette posture. « Mon Père, dit-il, s'il vous plaît, dé« tournez de moi ce calice. Toutefois, non ma volonté, « mais la vôtre! »

La face contre terre, il priait plus longuement. Il avait pris la nature humaine, il en subissait les défaillances. En donnant l'exemple de prier et de se soumettre, il accueillait la mort avec l'effroi qu'elle inspire à toute chair. Une sueur de sang coulait de son corps. Il souffrit ainsi cette horreur de l'agonie qu'il a souvent ôtée à ses saints et à ses martyrs.

Dans cette sorte d'éclipse de la divinité, qui laissait ployer la nature humaine, un Ange vint à lui du ciel et le fortifia. On pense que le messager céleste lui rendit la vigueur corporelle et le conforta par la considération du prix de ses travaux. Il se releva et vint aux trois Apôtres, mais il les trouva endormis dans l'accablement de leur tristesse. Il dit à Pierre : « Simon, tu dors? Tu n'as « pu veiller une heure avec moi! Veillez et priez, afin « que vous n'entriez point en tentation. » Entrer, c'est s'abandonner au torrent, et il emporte; la résistance de la prière le force à rebrousser. Jésus se retira de nouveau et pria, puis revint vers les Apôtres et les retrouva tout appesantis, ne sachant que lui répondre.

Une troisième fois il se retira et pria, disant encore: « Mon Père, si ce calice ne peut être éloigné et si je « dois le boire, que votre volonté soit faite. » Sa pitié pour les Juifs paraît dans la manière dont il parle de ce calice, rempli et présenté par eux avec un endurcissement qui va leur devenir si funeste. Dans ces paroles : Qu'il s'éloigne, on voit une marque de sa tendresse pour ses futurs martyrs, afin que quand le calice leur sera présenté, ils le puissent boire comme il le boira tout à l'heure lui-même, sans refus de son amertume, sans défaillance d'espoir. Les Pères trouvent aussi un rapport entre les trois reprises de cette prière suprême et les trois morts ressuscités par Jésus-Christ, le premier dans sa maison, le deuxième allant au tombeau, le troisième dans le tombeau, figure de trois états différents du pécheur. Puisque le calice était le rachat de tous les morts, il était l'expiation de tous les péchés. En outre, cette triple prière enseigne qu'il faut prier pour obtenir la rémission des péchés passés, présents et futurs.

Dans l'harmonie de la Rédemption, le jardin de Gethsémani, la vallée fertile, correspond à l'Éden; et le calice accepté par l'obéissance de Jésus correspond au fruit cueilli par la désobéissance d'Adam. Adam avait cru s'emparer de la vie et de la science; chassé de l'Éden, il ne trouva que les ténèbres de plus en plus épaisses et la mort de plus en plus multipliée. Jésus accepte de mourir et d'être tout à l'heure traîné de Gethsémani à la croix; mais ce chemin de la croix sera la route de lumière par laquelle Adam délivré, montant

plus haut que l'Éden et souhaitant plus que ses délices, entrera dans les demeures de Dieu.

Ayant donc pleinement acquiescé à la volonté du Père, Jésus, plein de force et de sérénité, dit aux Apôtres : « C'est maintenant l'heure où le Fils de « l'Homme sera livré aux méchants. Levez-vous, « allons ; voici venir celui qui me livrera. »

En ce moment Judas parut, menant une troupe nombreuse de soldats romains et de satellites des Juis armés d'épées et de bâtons et portant des flambeaux. Il leur avait dit : C'est à celui à qui je donnerai le baiser. Aussitôt il aborda Notre-Seigneur, et lui donnant le baiser, il dit : Maître, je vous salue. Depuis lors, ce fut la formule des traîtres. Tous les hérétiques, remarque Origène, adressent à Jésus le salut de Judas : Ave, Rabbi.

Jésus reçut doucement le baiser de l'Iscariote. « Mon ami, lui dit-il, qu'es-tu venu faire? O Judas, tu livres le fils de l'homme par un baiser! » Paroles d'une tendresse et d'une profondeur divines. Judas, tu livres le Fils de l'homme, mais tu ne mettras pas en leurs mains le Fils de Dieu; tu ne peux livrer la divinité. Et ce fils de l'homme, que tu livres, c'est pour toi aussi qu'il avait pris cette chair qu'ils vont déchirer.

Judas ne porta point la main sur son maître. Il se replia silencieusement vers sa troupe immobile. Jésus alors, s'avançant de quelques pas, leur dit : « Qui cherchez-vous? » Ou ils ne le voyaient point malgré leurs flambeaux, ou, malgré le signe de Judas, ils ne le reconnaissaient point, ou enfin ils n'osaient l'approcher.

Ils répondirent : — Jésus de Nazareth. Jésus leur dit : « C'est moi. »

A ce moment ils virent sans doute quelque chose de ce que verront ceux qui seront à la gauche du Juge au dernier jour. Dès que Notre-Seigneur eut dit : « C'est moi, » ils reculèrent et tombèrent renversés. Les justes se prosternent la face contre terre, sachant bien où ils tombent, et ils se relèvent vers l'invisible d'en haut; les réprouvés, renversés sur le chemin de leurs crimes, tombent en arrière, dans l'invisible d'en bas, dans l'inconnu éternel.

Jésus leur demanda encore : « Qui cherchez-vous? » Ils répondirent de nouveau : — Jésus de Nazareth. Il reprit : « Je vous l'ai déjà dit, c'est moi. Si donc c'est « moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » C'était un ordre qu'il leur donnait, et ils obéirent. On peut conjecturer qu'ils devaient arrêter aussi une partie au moins de ceux qui suivaient Jésus. Les Juifs avaient pensé à faire mourir Lazare; Caïphe interrogea Notre-Seigneur sur sa doctrine et sur ses Disciples. Mais Jésus ne voulait perdre aucun des siens, dont la foi n'était pas encore assez forte pour soutenir le combat. En effet, aucun ne fut perdu, sauf le seul excommunié, obstiné à périr. Ayant ainsi à deux reprises manifesté sa puissance, et par là offert à Judas et aux Juiss une grâce dont ils pouvaient prositer, Jésus se laissa approcher.

Les Disciples lui dirent alors : — Seigneur, si nous tirions le glaive? Sans attendre la réponse, Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa un valet du grand prêtre,

et lui coupa l'oreille droite. Pierre frappe à la tête. Ce valet se nommait Malchus, ce qui signifie roi; figure du peuple juif, déchu de sa royauté, tombé sous le triple joug d'une nation infidèle, d'un sacerdoce vénal et d'une lettre qu'il n'entend plus. Jésus toucha le blessé et le guérit. Suivant quelques interprètes, c'est ce Malchus, valet de la Synagogue, qui souffleta le Fils de Dieu dans le Prétoire de Caïphe. Combien d'autres puissants de la terre, valets de l'erreur, oublieux des bienfaits dont ils furent comblés, souffletteront Jésus accusé dans les synagogues de Satan!

En même temps qu'il guérissait cet homme, Jésus dit aux Disciples ; « Demeurez-en là, » et à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. Qui se sert de l'épée « périra par l'épée. »

Pierre avait frappé comme Moïse, lorsque celui-ci tua l'Égyptien qui maltraitait un enfant d'Abraham. Moïse ne fut pas empêché, Pierre est repris. Le ministère de rigueur est aboli, la miséricorde règne. Pierre sera le grand ministre de la miséricorde. Néanmoins il garde le glaive. Il lui est commandé de le mettre au fourreau, non pas de le jeter. Avec ce glaive il coupe ce qui ne veut pas être délié, il retranche ce qui veut demeurer après s'être désuni. Et ceux que Pierre a frappés de ce glaive, Jésus ne les ressuscite pas.

Continuant d'instruire Pierre, Jésus poursuivit : « Ne puis-je prier mon Père, et aussitôt ne m'enverrait-« il pas plus de douze legions d'Anges? Mais quoi! je « ne boirais pas le calice que mon Père m'a donné! Et « comment donc s'accompliraient les Écritures, suivant « lesquelles ceci doit arriver? »

S'adressant ensuite à ceux des chefs des Prêtres, des officiers du Temple et des anciens qui avaient accompagné Judas: « Vous êtes venus, leur dit-il, comme à « un voleur, avec des épées et des bâtons. J'étais tous « les jours assis parmi vous, et j'enseignais dans « le Temple, et vous ne m'avez pas pris. Mais il « faut que les Écritures s'accomplissent. C'est mainte- « nant votre heure, et la puissance des ténèbres. »

Votre heure, l'heure que je vous donne, moi, qui ai l'éternité! En disant ces mots, Jésus se mit réellement et volontairement entre leurs mains, comme s'il abdiquait la force souveraine qui les avait arrêtés jusque-là. Tous les Disciples s'enfuirent et se dispersèrent de différents côtés.

Les satellites, ayant lié Jésus, le menèrent d'abord chez Anne, ancien grand prêtre, assistant ou coadjuteur du grand prêtre en charge, Caïphe. Ce Caïphe était un homme sans valeur, prêtre incrédule et servile, et tel que la domination romaine les recherchait, parce qu'ils lui servaient à dégrader le pontificat, dernière force d'Israël. Anne, politique consommé, plus pervers peut-être que Caïphe, mais moins ostensiblement bas, gouvernait le puissant parti des ennemis de Jésus. Quoique sadducéen, comme le grand prêtre, il avait obtenu dans cette affaire la confiance des Pharisiens. On ignore s'il devait connaître juridiquement de la cause de Jésus, comme président d'un tribunal d'inquisition, chargé d'accuser devant le grand Conseil ceux

qui portaient atteinte à la pureté de la doctrine; ou si simplement Notre-Seigneur lui fut conduit pour qu'il eût plutôt le plaisir de le voir garrotté. Anne renvoya Jésus, toujours lié, chez Caïphe, où le Sanhédrin se trouvait réuni.

Pierre avait fui comme les autres; mais l'amour, combattant la crainte, l'attirait vers son Maître captif. Il suivait de loin. Hélas! dit un Père, de loin; s'il avait suivi de près, il n'aurait pu renier. Un autre Disciple le fit entrer dans la cour de la maison du grand prêtre. Il resta là, parmi les domestiques et les officiers, se chauffant au feu qu'ils avaient allumé à cause du froid. Déjà la flamme de la charité avait baissé en lui; il se réchauffait au feu des persécuteurs, de l'amour de la vie présente.

Jésus était devant le Conseil, devant ceux qu'il avait convaincus d'ignorance, d'hypocrisie et d'impiété. Caïphe l'interrogea. Il répondit qu'il avait toujours enseigné publiquement dans les synagogues et dans le Temple; que ce n'était donc pas lui qu'il fallait questionner, mais ceux qui l'avaient entendu.

Or, en tout ce qu'il avait dit, ils ne voyaient rien qu'ils pussent reprendre. Ils le haïssaient gratuitement. Sa réponse les déconcerta. On le sentit dans l'auditoire. Un satellite, Malchus ou un autre, l'homme qui se trouve toujours en pareilles occasions, lui cria: — Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre? Et il lui donna un soufflet. Jésus dit à cet homme: « Si j'ai « mal parlé, montrez en quoi; si j'ai parlé à propos, « pourquoi me frappez-vous? » On ne voit point

que les indignes juges aient désapprouvé ce subal-

Cependant il fallait une apparence de preuves; des Pharisiens ne pouvaient s'en passer. Mais ils n'en trouvaient point. Ils firent avancer beaucoup de faux témoins: leurs dépositions se contredisaient. Deux seulement parurent plus acceptables, qui déposèrent ainsi: Il a dit: Je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. — Je détruirai ce temple qui a été fait de main d'homme, et dans l'espace de trois jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Jésus avait dit aux Juifs, on sait en quel sens: « Détruisez ce temple et je le rebâtirai dans trois jours. » Mais ces témoins encore se contredisaient, et d'ailleurs ce qu'ils rapportaient ne pouvait motiver la sentence de mort que les juges voulaient rendre.

Jésus se taisait, laissant les faux témoins et les juges s'embarrasser réciproquement dans leur commune ignominie. Il n'y avait là que la forme de la justice, dit saint Jean Chrysostome: des hommes iniques qui se ruaient sur la vérité, comme des voleurs dans une caverne se ruent sur une dépouille. Le grand prêtre, debout, trahissant par ses mouvements désordonnés la passion qui l'animait, dit à Jésus: — Tu ne réponds rien? Jésus continua de garder le silence. Le grand prêtre l'interpella de nouveau: — De la part du Lieu vivant, cria-t-il, je t'adjure: Dis-nous si tu es le Christ, le Fils de Dieu éternellement béni! A cette parole, Jésus ne voulut plus se taire. Il répondit au grand prêtre: « Vous l'avez dit; je le suis. » Il

ajouta: « Et je vous dis que vous verrez le Fils de « l'Homme assis à la droite du Dieu tout-puissant venir « sur les nues du ciel. »

Aussitôt le grand prêtre, comme s'il était consterné, déchira ses vêtements. — Qu'avons-nous encore besoin de témoins? cria-t-il aux juges. Vous entendez le blas-phème : que vous en semble? Les autres répondirent : — Il est digne de mort.

Caïphe, dans l'ardeur de sa haine, oubliait que tant de mouvement n'était pas nécessaire pour entraîner les juges, et il enfreignait le précepte donné au grand prêtre : « Le grand prêtre n'ôtera pas la tiare de dessus sa tête, ni ne déchirera pas ses vêtements. » En déchirant ses vêtements, il déchirait son sacerdoce.

Les juges remirent au jour pour rendre régulièrement la sentence, et en attendant ils abandonnèrent Jésus aux hommes qui devaient le garder. C'étaient de ces gens qui s'offrent volontiers à de tels maîtres, et que de tels maîtres savent choisir; qui haïssent pour leur propre compte ceux que l'on persécute, et qui les tourmentent avec plus de rage lorsqu'ils les savent plus innocents. L'homme de bien, l'homme de Dieu, l'homme de la miséricorde leur était livré; ils s'en amusèrent. Ils lui crachaient à la face, l'injuriaient et le frappaient; ils lui couvraient le visage, lui donnaient des soufflets et lui disaient : « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé! »

Ils ont gardé cette coutume de lui voiler le visage. Lorsque c'est l'heure et la puissance des ténèbres, lorsqu'ils le croient jugé, lorsqu'ils le voient garrotté, lorsqu'il leur est livré, alors ils lui couvrent la face, comme s'ils voulaient feindre de ne point le connaître, ou comme s'ils pensaient qu'il ne les connaîtra pas. Cependant ils le connaissent et il les voit.

Jésus subissait en silence leurs outrages; mais une offense plus amère lui venait d'ailleurs et perçait son cœur plus avant que ne pouvaient atteindre ces vils et ignorants bourreaux.

Pierre était resté dans la cour. Une servante, le regardant plus attentivement, lui dit: - Vous aussi, vous étiez avec Jésus de Nazareth! Pierre le nia tout haut, et il se retira sous le vestibule. En ce moment, le coq chanta pour la première fois. Une autre servante, qui le vit près de la porte, le dénonça encore. Il se tut et revint près du feu; mais là, plusieurs personnes lui dirent : - N'étiez-vous pas de ses Disciples? Sa frayeur augmenta: il nia derechef, jurant qu'il ne connaissait point cet homme. Il resta néanmoins. Malgré tout, l'amour le retenait dans ce péril. Au bout de quelque temps, quand il pouvait se croire oublié, d'autres le reprirent, et il nia une troisième fois, faisant des imprécations. Comme il répétait qu'il ne connaissait point « cet homme, » le coq chanta de nouveau, et un regard de Jésus tomba sur son cœur. Alors l'Apôtre se ressouvint de ce que le Seigneur lui avait dit peu d'heures auparavant : « Cette nuit même, avant que le coq « chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Il sortit et pleura amèrement.

Pierre a renié trois fois; ce triple reniement correspond aux trois formules de la négation hérétique,

laquelle attaque le Christ ou dans sa divinité, ou dans son humanité, ou dans l'une et l'autre en même temps. Ceux qui font tomber l'Apôtre préfigurent trois sortes d'ennemis que rencontreront les fidèles : la première servante représente la synagogue des Juifs, la seconde les nations persécutrices; les hommes dont les raisonnements et les railleries provoquent le dernier reniement, sont les docteurs et les ministres des diverses hérésies. Tous ensemble offrent l'image de la société des impies, et par conséquent du péril que le Disciple du Christ doit surtout éviter. C'est, d'ailleurs, par un secret dessein de la Providence, remarque saint Jean Chrysostome, que Pierre est tombé le premier. Le souvenir de sa chute lui apprend à tempérer par la miséricorde et la patience, la fermeté nécessaire des condamnations qu'il lui appartient de porter contre autrui. Pierre, docteur de l'univers, pèche et demande pardon, afin de donner cette règle d'indulgence à ceux qui doivent juger. Le pouvoir sacerdotal n'a pas été donné aux Anges, qui, ne péchant pas, poursuivraient sans miséricorde le péché dans le pécheur; mais un homme, sujet aux passions, est constitué sur les autres. Retrouvant en eux sa propre infirmité, il saura mieux compatir et plus aisément pardonner. Ainsi, Jésus, livré aux outrages des hommes, achevait le grand travail de l'éducation des Apôtres.

Dès qu'il fut jour, le Sanhédrin se trouva rassemblé. Les Juiss adjurèrent encore une fois Jésus de leur dire s'il était le Christ. Il leur répondit : « Si je vous le dis, « vous ne me croirez pas; et si je vous interroge à mon « tour (sur les marques qui feront reconnaître le « Christ), vous ne me répondrez point, ni ne me lais- « serez aller. Au reste, le Fils de l'Homme sera désor- « mais assis à la droite de Dieu tout-puissant. » Ils comprirent. — Tu es donc, ajoutèrent-ils, le Fils de Dieu? Jésus leur fit la même réponse qu'il avait déjà faite à Caïphe : « Vous le dites ; oui, je le suis. » Ils s'écrièrent comme Caïphe : — Qu'avons-nous besoin d'un autre témoignage! Nous l'avons entendu!

La sentence était déjà prononcée; ils se hâtèrent d'en poursuivre l'exécution. Emmenant Jésus lié, ils le conduisirent à Pilate.

Une autre sentence allait s'accomplir. Judas avait, comme Pierre, suivi les incidents du procès. Déjà il sentait le remords. Voyant que Jésus était condamné, il vint aux Princes des Prêtres et leur rapporta l'argent. — J'ai péché, leur dit-il, j'ai livré le Juste. Ils lui répondirent : — Cela te regarde. Le misérable oublia la bonté de son maître ou ne voulut pas l'invoquer, conséquence vengeresse de son crime. Il dit le « Juste » et non pas le Fils de Dieu. Il considère Jésus comme un homme. Le crime de Judas fut de n'avoir point la foi, de ne point croire Jésus assez clément ou assez puissant pour lui pardonner. Il jeta les trente deniers dans le Temple, s'en alla et se pendit.

Les Princes des prêtres eurent un scrupule sur l'argent de Judas. C'était le prix du sang. Ils ne voulurent pas le mettre dans le trésor du Temple. Ils en achetèrent un champ pour l'inhumation des étrangers. Cette circonstance avait été prédite par un prophète, et Jésus venait pour donner la paix aux vivants et aux morts.

## CHAPITRE II.

#### PILATE.

La multitude qui était chez Caïphe, juges et valets, entraînant Jésus garrotté, se rendit tumultueusement au palais du gouverneur romain, Ponce-Pilate. Notre-Seigneur, à son départ d'Éphraïm, avait dit : « Nous « allons à Jérusalem, où le Fils de l'Homme sera livré « aux chefs des prêtres et aux docteurs de la Loi, qui « le condamneront à mort et le livreront aux païens. » Le flambeau des prophéties, éclairant tout ce supplice hideux et effroyable, n'y laisse pas la majesté divine voilée un seul instant.

Les Juifs s'agitaient devant le prétoire, mais sans entrer, pour ne pas se souiller au contact de la maison d'un païen. On reconnaît les Pharisiens que Notre-Seigneur a décrits! La Loi ne leur défendait pas d'entrer dans la maison d'un païen. Cela était purement de leurs observances; elle leur défendait de tuer l'innocent.

Pilate sortit et leur demanda quelle accusation ils portaient contre cet homme. Ils lui crièrent que c'était un malfaiteur, qu'autrement ils ne l'auraient pas amené. Pilate leur dit de le juger eux-mêmes, suivant la loi. Ils reprirent : « Vous savez qu'il ne nous est plus permis de mettre personne à mort. » Donc le sceptre n'était plus en Juda, et le temps du Messie était arrivé.

Faisant tout pour que Jésus fût mis à mort, ses ennemis préféraient d'ailleurs n'être pas officiellement ses juges. Suivant la loi ils n'auraient pu le condamner qu'à la lapidation, et ils voulaient le submerger dans l'ignominie de la croix. L'auteur du livre de la Sagesse fait dire aux méchants qui complotent la perte du Juste : Condamnons-le à la mort la plus honteuse. D'un autre côté, ils songeaient à se couvrir contre l'indignation et la résistance possible du peuple; car cette valetaille qu'ils avaient jusqu'ici déchaînée, ce n'était pas encore la force. Quand le gouverneur aurait pris la responsabilité de la condamnation, il s'intéresserait davantage à faire exécuter la sentence. La haine et la politique des Juiss concouraient également « afin que s'accomplit la parole qu'avait dite Jésus pour marquer de quelle mort il devait mourir. »

Ils commencèrent donc à l'accuser devant Pilate: 

Nous l'avons trouvé, dirent-ils, qui pervertissait notre nation, qui défendait de payer le tribut à César, et qui se donnait les noms de Christ et de Roi. » Cinq jours auparavant, Jésus leur avait dit : « Rendez à César ce qui est à César. »

Pilate ne les crut pas; mais, sur une accusation de cette nature, sa charge l'obligeait à un semblant d'information. Il rentra, fit comparaître Jésus et lui dit:

— Tu es le roi des Juiss? Jésus répondit: « Le ditesavous de vous-même, ou d'autres vous l'ont-ils dit de moi? » Est-ce que je suis Juis! répliqua Pilate. Ceux de ta nation te mettent en mes mains. Qu'as-tu fait?

C'était le juge régulier qui parlait, Jésus continua de

répondre : « Mon royaume, dit-il, n'est pas de ce « monde. Si mon royaume était de ce monde, mes ser-« viteurs combattraient pour que je ne fusse point « livré aux Juifs; mais mon royaume n'est pas mainte-« nant d'ici. » Pilate reprit : — Ainsi donc tu es roi? Jésus répondit : « Vous le dites, je suis roi. »

David avait chanté: Le Seigneur m'a établi roi sur sa sainte montagne de Sion (l'Église) pour annoncer son commandement. Jésus, achevant de répondre à Pilate, décrit de la même manière sa royauté: « Je « suis né et venu au monde, à cet effet de rendre hom- « mage à la vérité. Et celui-là écoute ma voix qui est « du parti de la vérité. »

Pilate dit : — Qu'est-ce que c'est, la vérité?

Dans tout l'Évangile, il n'y a point de trait d'exactitude historique plus frappant que ce mot. Non-seulement il peint à jamais les grands et les juges de la terre, mais il était alors particulièrement le résumé pratique de toute la philosophie, le dernier mot de la sagesse humaine. En le prononçant, le Romain ne demandait point de réponse, il était assuré qu'il n'y en avait point.

Pilate alla donc aux accusateurs de Jésus, et leur dit: — Je ne trouve aucun crime en cet homme.

Une pareille décision, après un interrogatoire si court, fait assez connaître que le juge était déjà instruit sur le compte de l'accusé, et que les clameurs des Juifs ne l'abusaient point. Ceux-ci, cependant, continuèrent de charger Jésus et multiplièrent les calomnies. Jésus se taisait, comme il avait fait devant Caïphe; c'était au juge à

demander des preuves. Pilate, embarrassé de son rôle, dit à Jésus: — N'entends-tu pas combien de choses ils avancent contre toi? Mais Jésus ne répondit plus. Pilate en était grandement étonné. Il ne comprenait pas que Jésus, lui ayant dit ce qu'il fallait pour éclairer sa conscience, ne lui devait plus rien, et que c'était à lui, juge, de défendré l'accusé qu'il trouvait innocent. Pilate avait ce malheur des hommes qui se soucient peu de savoir ce que c'est que la vérité, et qui doutent qu'il y ait une vérité: il était faible devant le mensonge puissant. Les Juiss sentirent l'avantage que leur faisait sa faiblesse. Ils se mirent à crier plus fort contre Jésus, disant: — Il soulève le peuple par la doctrine qu'il prêche dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé, jusqu'ici.

En les entendant parler de la Galilée, Pilate crut avoir trouvé une issue pour sortir honnêtement de cette cause. Jésus étant Galiléen et de la juridiction d'Hérode, il le renvoya devant ce prince, qui se trouvait pour lors à Jérusalem.

Hérode se réjouit de voir Jésus, pensant qu'il ferait devant lui quelque miracle. Il se mit à l'interroger avec une grande abondance de paroles. Jésus ne lui répondit point, [non plus qu'aux accusateurs qui l'avaient suivi. Le prince et ses courtisans, blessés de son silence, le traitèrent avec dérision, à l'imitation des valets de la maison de Caïphe. On le revêtit d'une robe blanche, comme on avait coutume d'habiller les fous, et on le renvoya à la barre de Pilate en remerciant ce dernier de sa courtoisie. A cette occasion, Hérode et Pilate, auparavant ennemis, se réconcilièrent.

Pourtant le gouverneur ne voulait point faire mourir Jésus. N'osant agir d'autorité, il imagina de proposer aux Juiss un arrangement. — Vous savez, leur dit-il, que je n'ai trouvé en cet homme aucun des crimes dont vous l'accusez; Hérode non plus. Ainsi il ne mérite point la mort. Je le ferai donc châtier et je le renverrai.

C'est la justice de Pilate! Mais, soit que ce moyen ne lui parût point sûr ou qu'il le trouvât lui-même odieux, il en proposa un autre encore.

A la solennité de Pàques, le peuple pouvait faire relâcher un prisonnier. Or il y avait dans la geôle de Jérusalem un malfaiteur fameux, nommé Barabbas, coupable de vol, de sédition et de meurtre. Pilate leur donna le soin de délivrer ce Barabbas ou Jésus. Il ne l'aurait pas offert aux Scribes et aux Prêtres, dont il connaissait la haine, mais il comptait que le peuple se prononcerait pour l'innocent. Un circonstance singulière dut ajouter à son désir de ne point condamner Jésus. Sa femme lui envoya dire de n'avoir rien à démêler avec la cause de ce juste, et qu'elle était fort tourmentée d'un songe qu'elle avait eu le jour même à son sujet.

Mais l'attente de Pilate fut promptement déçue. D'une part, les Pharisiens avaient travaillé la foule; de l'autre, Barabbas, larron homicide et séditieux, n'était pas impopulaire. Les foules, dit Origène, se reconnaissent en Barabbas. A l'extérieur on y voit quelques séditieux, quelques homicides, quelques voleurs : beaucoup plus sont tels en leur âme. Ils demanderont toujours Barabbas; car quiconque fait le mal ou le veut faire,

demande que le Christ soit lié et Barabbas déchaîné. D'autres interprètes observent que Barabbas signifie fils de leur Maître, et que le maître de tout ce monde-là, comme Jésus le leur avait dit, c'était Satan. Lors donc que Pilate eut fait sa proposition, la foule, à sa grande surprise, lui cria: — Donnez-nous Barabbas! — Mais, reprit-il, que voulez-vous donc que je fasse au roi des Juifs, à Jésus appelé le Christ? Ils crièrent: Otez-le-nous! Crucifiez-le!

C'était le supplice des esclaves; les esclaves le demandaient pour celui qui leur avait dit : La vérité vous rendra libres.

Pilate reprit: — Quel mal a-t-il fait? Je ne vois rien en lui qui mérite la mort. Et revenant à son premier dessein: — Je vais donc, ajouta-t-il, le faire châtier, et je le renverrai. Mais les Juis redoublèrent leurs clameurs, criant toujours: — Crucifiez-le! Crucifiez-le! Donnez-nous Barabbas!

Pilate commença de craindre que tout ceci ne tournât en sédition et ne devînt une mauvaise affaire pour lui personnellement. Déjà, dans une circonstance grave, il avait eu le dessous contre la persévérance des Juifs à Jérusalem et à Rome. Il donna l'ordre de relâcher Barabbas et de flageller Jésus.

Ordinairement la flagellation précédait l'exécution des sentences de mort. On dépouillait le patient, et quatre soldats le frappaient sans compter les coups, avec des lanières de cuir armées de petites boules de plomb ou d'ongles de fer. Ce supplice était si cruel, que souvent les condamnés en mouraient.

Quand Notre-Seigneur l'eut enduré, les soldats romains, d'eux-mêmes ou à l'instigation des Juifs, voulurent s'amuser de lui, comme on avait fait chez Caïphe et chez Hérode. Ils le couvrirent d'un haillon écarlate, lui enfoncèrent sur la tête une couronne d'épines, placèrent dans ses mains liées, en guise de sceptre, une tige de roseau. Et fléchissant le genou et se prosternant, ils lui disaient : - Roi des Juifs, salut! Ensuite, comme pour se venger même de ces faux hommages, ils crachaient sur lui, le soussetaient, prenaient entre ses mains le roseau et le frappaient sur la tête. Annonce sinistre de la rage des futurs renégats. La soif d'étouffer le Fils de Dieu dans l'opprobre, la dérision des misérables soufflée par les Scribes, tolérée par les puissants, est le caractère le plus marqué et aussi le plus prophétique de la Passion.

Jésus souffrait tout sans se plaindre, sans détourner la face, muet comme l'agneau que l'on égorge, ainsi que ses Prophètes l'avaient représenté.

Lorsque Pilate eut jugé qu'il y en avait assez et que les Juiss pourraient enfin être contents, il sortit du prétoire, et leur dit : — Voici que je vous l'amène ; sachez que je ne trouve en lui aucun crime!

Il fit paraître Jésus sanglant, déchiré, la couronne d'épines sur la tête, les mains liées, les épaules couvertes de la pourpre de moquerie, et il dit : — Voilà l'homme!

Le peuple se tut. Les gens du Temple et de la Loi et leurs satellites crièrent : Crucifiez-le! Pilate, irrité, reprit : Crucifiez-le vous-mêmes ; car, pour moi, je ne trouve point de crime en lui. C'était la quatrième déclaration qu'il en faisait; il la fera encore. Les Juiss répondirent : — Nous avons une loi, et suivant cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait Fils de Dieu.

Au crime d'État que Pilate refusait d'admettre, ils substituaient un crime de religion.

Ce mot redoubla les perplexités et les secrètes terreurs du païen. Jésus lui avait manifestement inspiré du respect. Ce sage dont on rapportait tant de choses merveilleuses, ce héros de patience, cet homme innocent et pur ne pouvait-il pas être, en effet, le fils de quelque divinité? Il ramena Jésus dans le prétoire et lui dit :— D'où es-tu? Jésus ne lui répondit point. Pilate reprit :— Tu refuses de me parler? Ignores-tu que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te délivrer?

Jésus, montrant sa commisération pour ce puissant de la terre, daigna lui dire un mot : « Vous n'auriez, « lui répondit-il, aucun pouvoir sur moi s'il ne vous « eût été donné d'en haut. C'est pourquoi le péché de « celui qui m'a livré à vous est plus grand que le « vôtre. »

Parole de grâce dont Pilate pouvait profiter. Malheureusement, il était plus subjugué par une vaine pitié que converti par la justice. Il cherchait toujours le moyen de délivrer Jésus, mais toujours sans se compromettre lui-même. Il ne le trouva pas. Les Juifs lui crièrent: — Si vous le relâchez, vous ne servez point César; car Jésus s'est fait roi, et quiconque se fait roi se déclare contre César!

Ils élevaient maintenant une accusation de lèse-ma-

jesté, crime irrémissible devant Tibère, et sur lequel tous les délateurs étaient accueillis.

La faible conscience de Pilate ne put tenir contre ce dernier assaut, néanmoins elle continua de protester. S'étant assis dans son tribunal, au dehors, il fit ramener Jésus devant les Juifs, et leur dit de nouveau : — Voilà votre Roi. Ils crièrent : — A bas! A mort! Crucifiez-le! — Crucifierai-je votre Roi? dit encore Pilate. Les Princes des Prêtres répondirent : — Nous n'avons d'autre roi que César.

Ils constatent plus directement que le temps du Messie est arrivé, et qu'ils le refusent. Ils connaîtront ce qu'ils lui préfèrent et quels rois sont Barabbas et César.

Le tumulte allait croissant, Pilate se décida. Mais il voulut donner une dernière attestation de l'innocence de Jésus, dernière attestation aussi de son propre crime. Il fit apporter de l'eau, et, se lavant les mains devant le peuple, il leur dit : — Je suis innocent du sang de ce juste, c'est vous qui en répondrez. Tous s'écrièrent : — Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants! Pilate leur abandonna Jésus pour en faire ce qu'ils voudraient.

A Bethléem, on voyait éclore des vertus nouvelles; ici surgissent des crimes nouveaux, des types plus hideux de la haine de la justice et du mépris de la vérité. Quelle lignée enfanteront ce Judas, ce Caïphe, cet Hérode, cette foule! Que de fois le concours des traîtres et des apostats fera reparaître la vile face de ce Pilate, dont le jugement absout le Christ et dont la lâcheté le crucifie!

## CHAPITRE III.

#### LE CALVAIRE.

L'homme se plaît aux souffrances de l'homme, et quand l'impie a pouvoir sur le juste, rarement il se contente de le mettre à mort. Après que Pilate eut prononcé sa sentence, les soldats recommencèrent la scène du couronnement d'épines; Jésus condamné subit une seconde fois leurs coups et leurs avanies. Ensuite, ils lui ôtèrent le manteau rouge, lui remirent ses vêtements et le conduisirent hors de la ville, au lieu nommé le Calvaire, en hébreu Golgotha. Suivant une tradition très-ancienne, là aurait été inhumé Adam, le premier pécheur. Ce qui est plus certain, c'est que le Calvaire était la place des exécutions : Calvaire, lieu des décapités.

Un écrivain de nos jours qui a promené son impiété en terre sainte et qui a mérité d'en revenir plus impie, observe qu'il ne faut pas se représenter le Calvaire tel que la poésie chrétienne l'a fait. Il n'y a vu, lui, qu'un lieu vil et mesquin. On peut concéder aux ennemis de Jésus que le Calvaire était ignoble comme la croix. Rien n'a dû manquer à l'injure du supplice que le Fils de Dieu voulut subir pour racheter le monde. Et que pouvait-il trouver d'infâme sur le Calvaire qui fût comparable à l'infamie des hommes!

Le Calvaire était donc le lieu des exécutions capitales. Saint Jean Chrysostome en donne cette raison, ignorée des incrédules, oubliée des renégats: Le Seigneur ne voulut pas souffrir dans le Temple, ni sous un toit, afin que vous ne pensiez pas qu'il était mort pour le peuple juif seulement; il a souffert en dehors de la ville et audelà des murs, afin que vous sachiez que c'est un sacrifice pour tous, et qu'il est l'oblation de toute la terre et la purification du genre humain.

Jésus, sortant du prétoire, portait sa croix. Les suppliciés allaient ainsi à la mort, chargés de l'instrument de leur supplice. Il réalisait la figure d'Abel conduit par son frère dans un champ pour y être tué, la figure d'Isaac chargé du bois de son sacrifice, la figure de Joseph et de sa robe teinte de sang. En même temps, c'était l'accomplissement de l'une des prophéties de gloire qui concernaient le Messie : Il portera sur son épaule le signe de sa puissance.

Deux criminels étaient conduits par la même escorte, pour subir la même peine ; une autre prophétie disait : Il a été mis au rang des scélérats.

Il traversa de la sorte Jérusalem.

Cependant il succombait. Il n'avait que les forces humaines. Dans la crainte sans doute qu'il n'expirât en chemin, les soldats arrêtèrent aux portes de la ville un homme qui passait, et le requirent, suivant la coutume romaine, pour porter la croix du supplicié. Cet homme, nommé Simon, était un Libyen de la ville de Cyrène, père de deux disciples. Simon signifie obéissant; Cyrène, héritier, figure du peuple des nations, autrefois étran-

ger, maintenant héritier par son obéissance. A la place du Juif devenu indigne, il se laisse charger de la glorieuse ignominie.

Une grande foule suivait, les uns silencieux, les autres poussant des huées. Il y avait aussi des femmes qui pleuraient. Jésus, se tournant vers elles, leur dit : «Filles « de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez « sur vous-mêmes et sur vos enfants. Des jours viennent « où l'on dira : Heureuses les stériles! heureuses les « entrailles qui n'ont point enfanté, les mamelles qui « n'ont point allaité! »

Arrivé sur le Calvaire, on lui présenta un vin mêlé de myrrhe et de fiel que l'on donnait aux condamnés pour les assoupir. Il le goûta, mais ne le voulut point boire. En goûtant cette amertume, il obéissait, il expiait les intempérances des hommes, il accomplissait les prophéties; en refusant de boire, il écartait poulagement artificiel d'une sorte d'ivresse; il montrait qu'il a bien connu l'amertume du péché, puisqu'il en a subi la peine, mais qu'il n'en a pas avalé le poison.

Les soldats le dépouillèrent. Adam, vaincu, se couvrit de vêtements; celui-ci se dépouille pour vaincre. Revêtu de la splendeur de son innocence, il monte sur la croix. Tel le premier homme avait habité dans le Paradis, tel le second entrera dans le Paradis. Il dépose au seuil les signes de la mortalité.

« Alors ils le crucisièrent, et avec lui les deux voleurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. » Ainsi parle l'évangéliste saint Luc. Le verset suivant fait comprendre comment les sidèles du Christ ont pu s'interdire tout accent de colère contre ses bourreaux : « Et Jésus disait : Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. »

Une seule circonstance troublait le triomphe du Sanhédrin. Pilate avait dressé un écriteau qu'il fit attacher au-dessus de la tête de Jésus. Il portait : Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup pouvaient lire ces paroles, parce que l'inscription était en trois langues : hébraïque, grecque et latine. Les Pontifes, y trouvant une injure pour leur nation, réclamèrent auprès de Pilate: - N'écrivez pas roi des Juifs, lui dirent-ils, mais qu'il s'est dit roi des Juifs. Pilate, importuné, ne les écouta point. Selon toute apparence, il croyait que Jésus était Fils de David, c'est-à-dire réellement roi des Juifs, comme il l'avait toujours nommé durant le procès. Il répondit durement : - Ce que j'ai écrit est écrit. « Que la royauté de Jésus soit donc écrite en langue hébraïque, qui est la langue du peuple de Dieu, et en langue grecque, qui est la langue des doctes et des philosophes, et en la langue romaine, qui est celle de l'empire et du monde. Et vous, ô Grecs inventeurs des arts, vous, ô Juis héritiers des promesses, vous, Romains, maîtres de la terre, venez lire (1)! »

Les Evangélistes ont marqué une autre circonstance, où nous pouvons reconnaître la miséricorde qui voulut multiplier et accomplir les prophéties jusqu'aux moindres détails pour aider notre incrédulité. Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses habits et en firent

<sup>(1)</sup> Bossuet.

quatre parts, une pour chacun d'eux, mais ils tirèrent au sort sa tunique, qui était sans couture. Le Prophète avait dit: Ils ont partagé mes habits entre eux et ils ont tiré ma robe au sort. Juis et païens, juges, grands, docteurs, peuples et populace et soldats, tous ceux qui ont insulté, frappé, livré Jésus, tous ceux qui l'ont couvert de crachats, tous ceux qui l'ont mis à mort, tous ont allumé autant de flambeaux qui font resplendir sa divinité; ils n'ont pu porter un coup qui ne déchirât quelque lambeau du voile; plus ils se sont acharnés à lacérer la chair de l'homme, plus ils ont découvert le Dieu.

D'autres prophéties germaient sur le Calvaire, pour s'accomplir plus tard. La Passion de Jésus-Christ devait fournir le type des souffrances triomphantes de son Église, toujours victorieuse sur le flot mugissant de la dérision. Quatre soldats veillaient assis au pied de la croix. C'était plus qu'il ne fallait pour écarter le petit nombre d'amis qui auraient pu être tentés de détacher la victime ou seulement d'adoucir son supplice. Les ennemis étaient libres. Voyant donc Jésus à la croix, ils secouaient la tête et le chargeaient de malédictions. Ils lui criaient : — « Eh! Sauveur, toi qui détruis le temple de Dieu et le rebâtis en trois jours, sauve-toi donc toi-même! Si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix! » Satan dans le désert, lui avait dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas!» La voix des enfants ressemble à celle du père. Le peuple se moquait; les principaux de la nation, mêlés au peuple, se moquaient plus amèrement. Ils disaient ces choses

que le monde n'a pas cessé d'entendre : Il a sauvé les autres (on ne songeait pas encore à contester ses miracles), et il ne peut se sauver lui-même! Qu'il se tire de là et nous croirons en lui! Il se confie en Dieu : si Dieu l'aime, qu'il le délivre! Excités par ces clameurs, les soldats lui insultaient à leur tour, répétant l'éternel propos de toutes les incrédulités : « Donnenous un miracle. Si tu es roi, si tu es Dieu, fais-le voir, sauve-toi, tire-toi de nos mains! » Enfin les voleurs crucifiés à ses côtés se joignirent aux blasphémateurs. Derniers personnages qui eussent manqué à la scène et qui complètent les types de l'incroyance, tels qu'on les retrouvera partout désormais. Tournant la tête vers Jésus, ils lui dirent : — Si tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous.

Mais il plut à Dieu outragé que le monde reçût ici même l'exemple de la confession la plus parfaite et de la prière la plus miséricordieusement exaucée. L'un de ces larrons, changeant de langage, dit à l'autre : « Ne crains-tu pas Dieu non plus, toi? Pour nous, c'est avec justice que nous sommes punis, et nous recevons ce que nos actions méritent; mais celui-ci n'a rien fait de mal.» Puis, s'adressant à Jésus : « — Seigneur, ajouta-t-il, quand vous serez dans votre royaume, souvenez-vous de moi! » Voilà l'humilité, la foi profonde, la ferme espérance, tout ce que Dieu demande au pécheur. Et Celui qui était venu à la recherche des brebis perdues de la maison d'Israël, et qui avait dit : « Quiconque ne rougira pas de moi devant les hommes, je ne rougirai pas de lui devant mon Père, » celui-là, Jésus, le Fils

unique de Dieu, répondit au larron : « En vérité, aujourd'hui mème, tu seras avec moi dans le Paradis.»

Au centre de cette multitude indifférente, hostile ou même furieuse, au pied de la croix, un petit groupe de quatre personnes consolait les regards et le cœur de l'Homme-Dieu. Marie, sa mère, l'avait suivi jusque-là. Elle entendait les clameurs, les insultes, les rires; elle voyait couler le sang de son Fils. Elle se tenait debout au pied de la croix. A côté étaient Marie, sa sœur, femme de Cléophas, mère de ceux que l'on appelait les frères du Seigneur; puis Marie-Magdelaine, la pécheresse, et Jean, seul des Disciples. Pierre ne s'y trouvait point. On ne peut croire que la crainte l'ait écarté depuis qu'il avait quitté en pleurant la cour de Caïphe; encore moins que l'amour lui ait manqué. Peut-être se tenait-il un peu plus loin dans la foule, où il y avait d'autres saintes femmes; peut-ètre, obéissant au commandement de Notre-Seigneur : « Quand tu seras converti, confirme tes frères », s'occupait-il déjà de réunir les Apôtres dispersés et de raffermir leur foi. Si l'on devait ici accuser Pierre, il est vraisemblable qu'on l'aurait su par un mot de son Disciple, l'évangéliste saint Marc, c'est-à-dire par lui-même.

Quoi qu'il en soit, Notre-Seigneur voyant sa mère, et auprès d'elle le Disciple qu'il aimait, lui dit : « Femme voilà votre fils. » Et ensuite il dit à Jean : « Voilà ta mère. » Jean représentait les enfants de l'Église. Par ce testament de la croix, Marie était donnée pour mère à tous les fidèles, le Christianisme était enrichi des surabondances de la consolation et de la miséricorde.

Jésus n'avait plus qu'à mourir. Il entra dans le silence et le soleil s'obscurcit. Ces ténèbres, qui commencèrent peu après le crucisiement et qui durèrent jusque vers l'instant où Jésus rendit le dernier soupir, n'étaient pas la nuit, comme les clartés joyeuses de Bethléem n'avaient pas été le jour; c'était une sorte de deuil et de stupeur de la nature, le signe dans le ciel que les Juiss avaient demandé. Ils le recevaient sans le comprendre, comme ils allaient, sans le comprendre, recevoir le signe de Jonas.

On touchait à la neuvième heure, qui est, suivant notre manière de compter, trois heures après midi. Lorsqu'Adam eut péché, il entendit la voix de Dieu dans le jardin, à l'heure où s'élève la brise après le milieu du jour, et c'est à ce moment qu'il lui fut dit qu'il retournerait à la terre. A cette même heure, le nouvel Adam, réparateur de toute chose, sortant de son silence, s'écria d'une voix forte : Eli, Éli, lamma sabachtani, « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous délaissé? » Ce sont les premières paroles du psaume XXI, prophétique de la Passion, dont il décrit les principales circonstances. Jésus les déclarait accomplies et en même temps, comme homme, soumis à la peine du délaissement intérieur, il révélait la plus cachée et la plus amère de ses souffrances.

Afin que l'Ecriture fût accomplie, Jésus dit encore : « J'ai soif! » Une parole équivalente avait été adressée à la Samaritaine. Cette soif qu'il éprouvait jusqu'au tourment, c'était la soif du salut des âmes. Elle revient ici avec le même sens d'amour divin, et à la fois comme

l'expression de la souffrance physique. Il y avait là un vase plein de vinaigre. L'un des assistants y trempa une éponge attachée au bout d'un roseau et l'approcha des lèvres du Crucifié. Il goûta ce breuvage. Le prophète avait écrit : Dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. Désormais, rien ne manquait plus aux traits du sacrifice. Jésus dit : «Tout est consommé. » Puis, élevant de nouveau la voix avec force, il s'écria : « Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains! » Et, inclinant la tête, il rendit l'esprit.

C'était mourir en maître de la mort. Cette liberté d'intelligence et de volonté sur la croix, cette constatation de l'accomplissement de toutes les circonstances annoncées dans les Prophètes, ce grand cri, cette force revenue après ce long supplice, révélaient la pleine liberté de celui qui avait dit : « J'ai le pouvoir de quitter ma vie et le pouvoir de la reprendre. D'autres signes manifestèrent à l'instant la gloire du Dieu fait homme : le voile du Temple se déchira, laissant enfuir les mystères anciens; la terre frémit, des tombeaux s'ouvrirent, des morts apparurent à la vie. Des âmes aussi sortirent des ténèbres. L'officier romain qui avait présidé à l'exécution, s'écria : « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu! »

Mais tandis que ce Gentil louait Dieu à haute voix, les Juifs, saisis de crainte, se frappaient la poitrine et regagnaient silencieusement leurs maisons. Aucun ne confessait le crime, la plupart ne le regrettaient que parce qu'ils commençaient à trembler que le nom de Jésus ne périt pas.

Cependant, afin que les suppliciés ne restassent point exposés durant le Sabbat, et qu'on pût les enlever le jour même, des soldats envoyés par Pilate à la demande des Juifs, rompirent les jambes des deux larrons pour les achever. Voyant que Jésus avait déjà cessé de vivre, ils ne le frappèrent point de la sorte, mais l'un des soldats lui porta au flanc un coup de lance, et de cette blessure il sortit du sang et de l'eau. Suivant l'opinion commune, l'eau était naturelle et élémentaire : elle figurait le baptême, et le sang figurait l'Eucharistie. C'est pourquoi les Pères disent que l'Église, dont les deux principaux Sacrements sont ici représentés, est sortie du côté de Jésus-Christ mort comme Ève était sortie du côté d'Adam endormi.

Ces circonstances encore accomplissaient les prophéties: Vous ne briserez point ses os.— Ils verront celui qu'ils ont percé. Rien n'a été fortuit dans cette scène divine. Du commencement à la fin, les hommes en exécutant les desseins les plus médités de leur malice et en s'abandonnant aux caprices les plus soudains de leur brutalité, n'ont pu que rendre plus éclatante la lumière qu'ils voulaient éteindre et porter toujours plus de gloire où ils voulaient accumuler plus d'ignominie.

La Sagesse qui les déjouait dans le présent, prenait soin de les déjouer encore dans l'avenir.

C'est en prophète que Jésus, maître des circonstances de sa mort, accomplissait les prophéties. Il savait ce que l'hérésie inventerait pour contester la réalité de son sacrifice. Il en a réglé les circonstances de manière à mettre à l'abri ce pain dont le monde devait

vivre. Dès les premiers siècles de l'Église, tous les sophismes que l'on remue aujourd'hui étaient inventés, et les Pères y avaient répondu par des arguments qui ont gardé toute leur force. Le Fils de Dieu, disent-ils, n'a pas souffert dans sa nature divine. Commé homme, il a souffert et il fallait qu'il souffrit. Si, après avoir vécu sur la terre, il cût disparu subitement, il cût été pris pour un fantôme. De même qu'on prouve la réalité et l'incombustibilité d'un vase en le livrant à l'action des flammes et en le retirant intact, de même le Verbe de Dieu nous prouve que l'instrument matériel dont il s'est servi dans la rédemption du genre humain est à la fois réel et supérieur à la mort : en le livrant à la mort, il démontre sa nature; en le retirant de la mort, il démontra sa divinité. Il fit ce miracle pour étouffer la folie qui déifiait les hommes mortels; il enseigne par là que le seul vrai Dieu est celui qui, dans la mort, triomphant de la mort même, la rapporte vaincue parmi ses trophées. Il n'est point mort pour son triomphe personnel, mais pour détruire la mort de l'homme; et c'est pourquoi, quittant son corps de sa propre volonté et de sa propre puissance, il a néanmoins souffert une mort violente et publique. Si son corps avait été malade et si on l'avait vu se dissoudre, il eût été étrange que celui qui guérissait toutes les infirmités en ressentît lui-même les atteintes et en devînt la proie. Si, après être mort dans la solitude sans maladie, il s'était présenté de nouveau, comment croire au récit de sa mort et de sa résurrection, car il faut mourir avant de ressusciter? Pourquoi aurait-il annoncé publiquement sa

résurrection après une mort secrète? Il n'a pas voulu charger à ce point la foi, donner lieu aux mensonges que les hommes n'eussent pas manqué de forger pour refuser de croire.

On dira qu'il aurait dû au moins chercher une mort glorieuse et éviter ces effroyables et révoltantes ignominies? Non! non! il devait sa joue aux soufflets, son front à la couronne d'épines, son visage aux crachats, son dos aux fouets, ses pieds et ses mains aux clous, ses lèvres au fiel, son flanc à la lance, tout son corps à la croix. Il fallait qu'on pût voir tant de mains qui l'avaient touché, il fallait que ces ignominies vinssent fortifier à jamais les victimes de la cruauté et de l'injustice, rayonner sur les blessures de l'innocent, couler comme un baume de salut jusque dans les plaies légitimes du coupable; il fallait qu'à jamais dans la profondeur des cachots, dans l'abjection même des bagnes, pût luire ce vivifiant soleil de la croix.

Une mort douce ou une mort glorieuse? Vous auriez vu l'imbécillité humaine oser soupçonner Dieu de n'avoir point puissance contre toute espèce de mort. L'athlète renverse l'ennemi qu'on lui oppose; Celui qui est la Vie a renversé la mort telle qu'on la lui offrait. La plus cruelle, la plus honteuse, la plus anciennement et la plus universellement maudite, celle qui pouvait le mieux le précipiter dans le mépris et dans l'oubli, c'est celle-là qu'il a voulu anéantir, pour anéantir avec elle ses opprobres et ses malédictions. Mais il n'est point décapité comme Jean, ni mutilé comme Isaïe, ni brisé comme les autres suppliciés: il faut que son corps demeure entier et in-

divisible dans la mort et ne serve point de prétexte à ceux qui voudraient diviser l'Église. Il meurt les bras étendus sur la croix, afin d'attirer d'une main l'ancien peuple, de l'autre les nations appelées et de les réunir en lui. Il meurt « élevé en haut » pour expulser les démons de l'air et nous préparer la voie qui monte au ciel.

« Et Dieu était en Jésus-Christ, se réconciliant le monde. »

### CHAPITRE IV.

#### LE SIGNE DE LA CROIX.

Dans l'antiquité, la croix est une chose sinistre et hideuse où se trouvait comme concentrée toute l'infamie des supplices. Elle a ce caractère dans les livres saints : « Le cadavre du pendu ne demeurera point la nuit à la potence, mais il sera enseveli le même jour, parce que celui qui est attaché au bois est maudit de Dieu. » C'est à cause de cette loi qu'Isaïe parlant prophétiquement du Christ, dit: « Il nous a paru un objet de mépris, le dernier des hommes », et plus loin il l'appelle « l'humilié. » La croix n'était pas seulement un supplice, mais une malédiction. « Maudit celui qui pend au bois. » De là le cri prophétique du livre de la Sagesse: « Condamnons-le à la mort la plus honteuse! » répété avec tant d'acharnement par les Juiss dans ce seul mot : « Crucifiez-le! » c'est-à-dire, qu'il meure et qu'il soit maudit! Ils veulent que l'opprobre du supplice rompe enfin ce que peut-être la mort toute seule ne saurait briser. Il n'entre pas dans leur esprit qu'on puisse voir sur la terre des hommes qui s'avouent disciples d'un pendu.

Pour les Romains, la croix est le « bois infortuné, » « l'arbre fatal, » « l'arbre d'ignominie, » en un mot, le supplice des esclaves. Tarquin fit mette en croix les corps des citoyens qui s'étaient donné la mort pour ne point

travaillerà ses égouts; Gracchus dévoue à l'infâme croix son adversaire Publius Popilius; Sénèque dit que pareille honte est du nombre des maux qu'il faut prévenir par une mort volontaire. Cicéron contre Verrès, à propos de la croix de Gavianus, exprime toute cette horreur de la croix : « Affreuse est l'ignominie d'une condamnation publique, affreuse la confiscation, affreux le bannissement. Cependant au milieu de ces calamités, quelque vestige encore de liberté nous demeure ; et la mort même, si elle nous est infligée, nous la subissons dégagée de toute entrave. Mais que le bourreau, que le voile sur la tête, que le nom de croix, que tout cela n'approche pas d'un citoyen romain, non-seulement de son corps, mais de sa pensée. » Plutarque raconte que de son temps encore, on promenait en grande pompe un chien attaché à une croix, en mémoire de la surprise du Capitole, où les chiens avaient dormi.

Ces détails font comprendre ce que saint Paul appellera le scandale et la folie de la croix. Minutius Félix parle aux idolâtres de la stupidité de leurs dieux, taillés peut-être de quelques débris d'un bûcher ou d'un arbre d'ignominie. A leur tour, les idolâtres reprochent aux chrétiens l'insigne folie d'adorer un dieu mort sur le gibet; et les Juifs, toujours attachés â la stérilité de la lettre, prétendent que celui-là n'a pu être le Fils de Dieu, qui a souffert un supplice que Dieu avait maudit.

Et cependant, en même temps, le mystère de la croix était pressenti des Juifs et des païens eux-mêmes. Les uns et les autres, longtemps avant le Christ, priaient par le signede la croix. De manière ou d'autre ce signe est partout le geste essentiel, l'attitude même de la prière. Jacob, figure du Messie, croise les bras lorsqu'il appelle les bénédictions du Ciel sur les deux fils de Joseph, plaçant la main droite sur la tête de celui qui est à sa gauche et la main gauche sur la tête de celui qui est à sa droite : ainsi posées, dit Tertullien, les mains du patriarche formaient la croix et annonçaient les bénédictions qui descendraient du Crucifié. Moïse, quand la bataille est engagée contre les Amalécites, monte en silence sur la montagne; et là, debout, les mains ouvertes et les bras étendus, vivant signe de croix, il prie, et les Hébreux sont vainqueurs. Car le combat du Seigneur qui se livrait contre Amalech préfigurait les batailles du Verbe incarné contre Satan, ennemi de la croix par laquelle il devait être vaincu.

On sait par Jésus-Christ lui-même la signification du serpent d'airain attaché à la croix dans le désert, et dont la vue seule guérissait de la morsure des serpents: « De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'Homme soit élevé, afin que quinconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. »

Le signe de la croix se faisait dans le Temple. Le prêtre élevait d'abord l'hostie du sacrifice; il la portait ensuite de l'orient à l'occident. De la même manière, les prêtres bénissaient le peuple. Le sacerdoce chrétien n'eut à ajouter que les paroles augustes qui sont, avec le signe de la croix, l'abrégé de tout le Christianisme: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

Dans Ezéchiel, un personnage mystérieux reçoit l'ordre

de traverser Jérusalem souillée d'abominations: il marquera au front du signe T, ceux qui gémissent de l'iniquité publique, et ils seront sauvés, et les autres seront tués. Voilà la croix et sa vertu. Ainsi, disent les Pères, sera sauvé l'homme qui marque son front du signe salutaire, en gémissant des crimes que ce signe interdit.

C'est dans la posture de la croix, les bras étendus, que Samson venge Israël, que David demande secours contre son fils parricide et contre ses sujets révoltés, que Salomon rend grâce à Dieu d'avoir pu achever le Temple, lui disant : Seigneur, regardez ma prière. C'est ainsi que tous les habitants d'Israël en face de Sennachérib vainqueur invoquent Dieu et sont exaucés : « Étendant leurs mains, ils les élevèrent vers le ciel. »

Les païens adoraient en portant la main droite à la bouche et en la baisant; mais d'abord cette main formait le signe mystérieux par le croisement de l'index sur le pouce. Dans les occasions plus solennelles, ils priaient à la manière des Juifs les mains étendues vers le ciel ou croisées sur la poitrine. C'est ce que fait Brutus en apprenant la mort de Lucrèce; Anchise, sur le rivage, les mains étendues, invoque les grands dieux. Il y avait à Rome une statue de la *Piété publique*, les bras en croix comme Moïse. Dans les monuments de tous les peuples, on a trouvé des marques et des pressentiments du mystère de la croix (1)!

<sup>(1)</sup> J. Gretseri, de Sancta Cruce, Ingolstadt, 1616. Mer Gaume vient de donner la substance de ce savant ouvrage et de quelques autres dans un excellent petit volume intitulé: La Croix au dixneuvième siècle.

Saint Augustin applique à la croix les paroles de saint Paul souhaitant aux fidèles de comprendre la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur du mystère de Jésus-Christ. La largeur de la croix, c'est l'étendue de l'amour que nous devons sans distinction d'amis ou d'ennemis à ceux pour qui Jésus-Christ est mort, comme pour nous; sa longueur nous doit enseigner la patience au milieu des adversités; sa hauteur, l'essor qu'il faut prendre au-dessus des choses terrestres pour entrer dans l'éternelle paix; sa profondeur, cette profondeur cachée des décrets de Dieu résolu de sauver le monde qui s'était perdu par sa propre sagesse, et de le sauver par la folie de la croix.

Encore un peu de temps, tout sera connu; les hommes sauront pourquoi cette croix honteuse mettait cependant son empreinte sur tant de choses grandes et essentielles de la vie et s'offrait comme le geste naturel de l'âme en présence de Dieu. Du pied de la croix l'armée des martyrs va se lever pour marcher à la conquête du monde par le signe de la croix.

« Nous prions, disait Tertullien, les mains étendues, parce qu'elles sont innocentes; la tête nue, parce que nous n'avons point à rougir; sans qu'on nous souffle les paroles, parce que c'est notre cœur qui prie. Nous demandons pour tous les empereurs une vie longue, la sécurité dans leur palais, la valeur dans leurs armées, la fidélité dans le sénat, l'honnêteté dans le peuple, la paix dans le monde, et tout ce que doit désirer un homme et un empereur. » Les empereurs envoyaient au cirque ceux qui priaient ainsi. Ils y mouraient sans

cesser de prier, et leur mort n'était pas le seul miracle qui enseignat la puissance de la croix. Un jour, sous Dioclétien, l'amphithéâtre fut rempli de fidèles du Christ. Les mains étendues, les yeux levés au ciel, ils se tinrent immobiles, sans témoigner aucune crainte, sans dire un seul mot. Les spectateurs tremblaient et les juges avaient peur. On làcha les bêtes, elles se précipitèrent en rugissant; mais tout le peuple les vit s'arrêter comme muselées devant un jeune homme de vingt ans qui, debout, au milieu de l'arène, les bras en croix, tranquille, se donnait à Jésus-Christ, et ne daignait penser ni aux bêtes, ni au peuple, ni à la mort. Une autre fois, à Rome, la vierge Agnès, âgée de treize ans, condamnée à mourir par le feu, entra sereine dans le bûcher. Elle étendit les mains, bénissant le Christ qui la préservait des souillures du démon, et les flammes s'éloignant d'elle, menacèrent ceux qui les avaient allumées. Dieu voulut que des milliers de semblables prodiges manifestassent la vertu du sacrifice de Jésus. Il les multiplia sans frustrer ses martyrs, par miséricorde pour leurs bourreaux; et ce fut ainsi qu'en trois siècles l'univers apprit à faire le signe de la croix.

# CHAPITRE V.

#### LA SÉPULTURE,

La vertu de la croix, que plusieurs avaient déjà éprouvée, continuait de se manifester. Tandis que les Apôtres eux-mêmes, à l'exception de Jean et peut-être de Pierre, se cachaient encore, le Centurion parlait, et deux Disciples jusque-là cachés se montrèrent intrépidement.

Un homme riche et considéré, nommé Joseph, de la ville d'Arimathie, membre du Sanhédrin, osa se présenter devant le gouverneur à titre de disciple, et lui demander le corps de Jésus pour l'ensevelir. Pilate le lui donna. Aussitôt Joseph se rendit au Calvaire, accompagné de Nicodème, son collègue au grand Conseil, et qui, comme lui, avait protesté contre la sentence rendue le matin. Joseph avait acheté un linceul neuf, Nicodème apportait cent livres de myrrhe et de baume. Sans craindre les regards ni la haine des Juifs, ni l'impureté légale encourue par quiconque touchait un cadavre, ils détachèrent Jésus de la croix. C'était un office étrange à des gens de cette condition, il y avait là plus qu'une preuve de l'amour qu'inspirait Jésus. Si l'on songe aux circonstances, on y voit un premier miracle de cet Esprit de force et de lumière que le Maître avait tant annoncé à ceux qui croiraient en lui.

La sainte Vierge était restée au pied de la croix,

ainsi que Jean, Marie-Magdelaine et d'autres. D'après la tradition, conservée par les plus anciens interprètes, Nicodème détacha les clous; Joseph soutenait le corps. Marie-Magdelaine et Jean pleuraient. La Mère de Jésus, sans larmes, offrait à Dieu ce qu'avait exigé sa justice, et ce sacrifice même ne pouvait être au-dessus de son amour. Elle reçut, à mesure qu'on les arrachait, les clous teints du sang de son Fils. Quand le corps fut descendu de la croix, elle l'enveloppa de ses bras et le pressa sur le sein virginal qui l'avait enfanté. Encore une fois Marie-Magdelaine couvrit de ses baisers et baigna de ses pleurs les pieds divins qui lui avaient apporté le salut; encore une fois Jean posa sa tête sur cette poitrine qu'il avait touchée et d'où son intelligence et son cœur emportèrent ce qu'un homme peut savoir des secrets de Dien.

Après le coup de lance qui fit couler le sang et l'eau, tous ceux qui touchent le corps du Sauveur appartiennent à l'Église. Les ennemis se sont retirés; l'Eglise seule est présente, ayant à sa tête Marie. Elle s'approprie le corps de Jésus pour le reproduire par la consécration eucharistique et le conserver toujours.

Joseph et Nicodème procédèrent à l'ensevelissement suivant l'usage des Juifs. Ils oignirent le corps de parfums, l'enveloppèrent étroitement des linges qu'ils avaient apportés, et couvrirent le visage d'un suaire. Ces soins, qui témoignent de leur piété, témoignent aussi qu'en ce moment ils ne se souvenaient guère des promesses de la résurrection, ou qu'ils les entendaient tout autrement qu'au sens littéral. Dieu le permit ainsi pour

établir d'autant plus contre les négations futures la réalité de sa chair, la réalité de sa mort et la réalité de sa résurrection. Comme ceux qui l'ont meurtri, ses fidèles à leur tour le touchent de leurs mains. Ils voient le front déchiré d'épines, la chevelure ensanglantée, les meurtrissures et les blessures profondes, la large plaie au cœur; ils voient les yeux éteints, le froid et l'insensibilité du cadavre, la réalité de la vie et la réalité de la mort. En faveur des faibles chrétiens qui prêtent l'oreille à tout ce que l'on peut inventer dans le but de leur ôter le fruit du Calvaire, il faut bien ajouter que si Jésus n'avait pas succombé aux tortures de la Passion et de la croix, ses Disciples eux-mêmes l'eussent tué en l'inhumant. Lors donc qu'ils ont attesté au prix de leur vie qu'il était mort et ressuscité, ils sont croyables, car ils l'ont vu et touché mort; et tant qu'ils ne l'eurent pas revu et touché vivant, rien ne fut plus faible et plus incertain que leur foi à la résurrection. Après le consummatum est l'amour resta, la foi s'éteignit. C'est ce que l'Église exprime le Vendredi saint, lorsqu'elle éteint successivement tous les cierges, excepté un seul, qui représente Marie. Dans le cœur de Marie, la foi ne pouvait périr; mais l'auguste confidente gardait le secret divin.

Quand l'ensevelissement fut terminé, Joseph, Nicodème et Jean portèrent le corps en un jardin proche du Golgotha. Il s'y trouvait un sépulcre taillé dans le roc, tout neuf, que Joseph, qui l'avait fait faire, s'était destiné. Jésus n'avait pas eu de berceau, on lui prête un sépulcre. Même dans la mort, le Fils de l'Homme n'a pas une pierre où reposer sa tête. Ce sont encore les dispositions de sa providence et les enseignements de sa sagesse. Rien ne prouve mieux, d'une part, que tout lui appartient; de l'autre, qu'il est né et qu'il est mort pour autrui. Pourquoi la propriété de la sépulture à Celui qui n'avait pas la propriété de sa mort? Pourquoi un tombeau en terre à Celui qui est permanent au ciel? Le sépulcre est l'habitation de la mort, le Christ est la vie; l'éternellement vivant n'a pas besoin de la demeure des morts.

Cependant ce sépulcre où il ne ferait que passer, plutôt endormi que gisant, devait être taillé dans le roc et non creusé dans la terre ou bâti, afin de répondre à ceux qui viendraient dire que le corps en avait été enlevé furtivement. Il devait être neuf, pour figurer quelque chose de la virginité du sein de Marie. Le sépulcre qui reçut le corps du Seigneur, dit un Père, a toujours été Vierge comme le sein qui le conçut. C'est un sein virginal qui l'engendre, c'est un sépulcre neuf qui le reçoit. Joseph, qui lui donne ce sépulcre, est nommé le Juste, comme Marie est nommée la Vierge. Dans le sein de la Vierge, il ne trouva pas la tache du péché; dans le sépulcre du Juste, il ne connaîtra pas l'atteinte de la corruption. Nulle part ce corps pauvre et souffrant n'est séparé de la pureté et de la sainteté. Vrai homme, il accepte de l'humanité ses conditions les plus humiliantes; vrai Dieu, il a partout cette compagnie de la pureté, seule digne de sa sainteté.

Les saintes femmes suivirent jusqu'au tombeau, se proposant de revenir pour suppléer à ce qui pourrait manquer. Tout se trouvant achevé, avec un peu de précipitation, à cause de l'heure, les hommes fermèrent l'entrée du monument en y roulant une pierre de trèsgrande dimension, et s'en allèrent. Les premières étoiles du Sabbat paraissaient au ciel. Les femmes demeurèrent encore quelque temps, puis elles rentrèrent à Jérusalem et se tinrent en repos le jour du Sabbat, suivant la Loi.

Pour la première fois, le Sabbat recevait sa signification prophétique, désormais accomplie. Ce qui est dit dans la Genèse, que Dieu, ayant achevé l'œuvre de la création en six jours, se reposa au septième jour, est une prophétie du labeur de la Rédemption. Car Dieu ne s'est point fatigué à créer le monde, n'a pas eu besoin de repos et ne se repose pas. Toutes choses furent faites par un jeu de sa puissance, par un mot : Ipse dixit, et facta sunt. Et comme il a créé, il crée encore, conserve, renouvelle et gouverne tout : Mon Père agit sans cesse, dit le Sauveur. Mais la Rédemption, œuvre de l'Homme-Dieu, fut un travail long et dur et qui fatigua réellement l'ouvrier divin. Il en a plus coûté à Jésus-Christ pour dissiper les ténèbres de l'idolâtrie que pour créer la lumière, pour restaurer dans l'homme l'image de Dieu défigurée par le péché que pour la former une première fois. L'Écriture donc, en rapportant que le Dieu-Créateur se reposa en lui-même le septième jour, a prédit que le Dieu-Rédempteur, le Dieu-Homme se reposerait le septième jour dans le tombeau après l'achèvement de l'œuvre du rachat. C'est pourquoi, le Samedi saint, l'histoire du repos de Dieu est lue sous le titre de Prophétie. C'est pourquoi aussi, le samedi, jour où devait s'accomplir ce mystère, était si solennel chez les Juiss; et il s'accomplit, en effet, le jour du grand Sabbat, solennel entre tous. C'est pourquoi, enfin, la sépulture du Christ, enchaînant l'un à l'autre le mystère de sa mort et le mystère de sa résurrection et les prouvant tous deux, est mentionnée dans le symbole des Apôtres; Sepultus.

Mais en même temps qu'il accomplit les prophéties, termine son œuvre et se repose, le Dieu-Homme ne cesse pas d'agir. Enseveli, il complète l'enseignement qu'il veut donner et il ajoute une grâce à toutes celles qu'il a déjà données. Pour ressembler davantage à l'homme, il prend l'humiliation inévitable du linceul, du suaire et du tombeau: par miséricorde pour l'homme, en la prenant il lui en ôte l'horreur. Cette nuit où il faut passer, il y a passé, nous l'y retrouvons encore; ce chemin qu'il faut prendre, c'est encore un de ses chemins, et comme tous ses chemins, il conduit à Lui, il conduit au Ciel. Il a fait un peuple qui ne craint point les souffrances, qui ne craint point la croix, qui ne craint point la tombe, qui plutôt les désire. Les yeux fixés sur Jésus, nous disons dans le même sens : le repos de la tombe, ou le repos du Ciel.

Tandis que les amis de Jésus, par respect pour la Loi dont ils ne connaissaient pas encore l'abrogation, imposaient l'inaction même à leur piété et à leur douleur, les Pharisiens, si scrupuleux observateurs du Sabbat, ne craignirent point de l'enfreindre. Peu rassurés par les événements de la veille, et se souvenant de ce que les Disciples oubliaient, ils allèrent trouver Pilate. — Seigneur, lui dirent-ils, ce séducteur, lorsqu'il vivait, a annoncé qu'il ressusciterait au bout de trois jours. Ordonnez donc que l'on garde le sépulcre jusqu'au troisième jour; car, si ses Disciples venaient dérober le corps et conter au peuple qu'il est ressuscité, ce serait une nouvelle erreur, pire que la première.

Pour redouter les entreprises des Disciples, les Pharisiens avaient trop vu leur timidité. Ils craignaient donc autre chose; ils craignaient le miracle. Pilate leur répondit: Faites comme vous l'entendrez. Ils se rendirent alors au sépulcre, en scellèrent la pierre et y laissèrent des gardes. Ils ne savaient pas quel témoignage ils venaient sceller!

# LA VIE

DE

# NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST

LIVRE IX.

JÉSUS RESSUSCITÉ.

# CHAPITRE I.

LA RÉSURRECTION.

On ignore l'instant précis de la Résurrection. Elle eut lieu dès la pointe du troisième jour, entre la première aurore et le lever du soleil. De sa propre puissance, sans le secours ni l'intervention d'aucune autre force, sans briser ni déplacer la pierre, mais la pénétrant par la subtilité de son corps glorieux, Jésus sortit du tombeau comme il était sorti du sein intact de la Vierge Marie.

Les gardes ne s'aperçurent de rien; ils ne virent point l'Homme-Dieu; ils ne méritaient pas cette grâce; ils

eurent un autre spectacle. La terre trembla; l'Ange du Seigneur descendit du ciel, renversa l'énorme pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair et son vêtement ressemblait à la neige. Les gardes épouvantés devinrent comme morts. Mais quand l'Ange ouvrit ainsi le sépulcre, déjà le Christ en était sorti. Là seulement restaient le linceul et le suaire, témoins qu'il y avait passé.

Pendant ce temps, Marie-Magdelaine, Marie, mère de de Jacques, et Marie Salomé, mère de Jean, se rendaient au sépulcre, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles étaient parties de grand matin; mais Marie-Magdelaine avait précédé les deux autres.

Magdelaine, arrivée avant qu'il fit grand jour, vit le sépulcre ouvert. Les gardes avaient fui. Elle ne s'arrêta point et revint en hâte avertir Pierre et Jean. Elle leur dit: — Ils ont enlevé le Seigneur! Les deux Apôtres coururent. Jean arriva le premier, regarda, vit les linges par terre, mais n'entra point. Pierre entra, vit aussi le linceul, et dans un endroit à part, plié, le suaire. Alors Jean commença de croire la résurrection, mais d'une foi imparfaite, sur ce qu'il voyait, non sur ce que Jésus leur avait dit. Ni lui ni Pierre ne comprenaient encore ce qui est dans les Ecritures et ce qu'ils avaient entendu, qu'il fallait que Jésus-Christ ressuscitât d'entre les morts. Ils s'en retournèrent donc, Pierre grandement étonné en lui-même de tout ceci.

Marie-Magdelaine, revenue avec eux au tombeau, n'avait pu se résoudre à le quitter. Elle y restait seule et elle pleurait. Au milieu de ses larmes, s'étant penchée pour regarder dans le sépulcre, elle vit deux Anges assis où avait été posé le corps du Seigneur, l'un à la tête, l'autre aux pieds. L'un d'eux lui dit : — Femme, pourquoi pleures-tu? Toute à sa douleur, ne regardant même pas les Anges, elle s'écria : — Ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis! Ses yeux cherchaient dans le jardin, comme si elle espérait le découvrir.

En ce moment, un homme lui apparut debout, qu'elle ne reconnut point, et qui lui dit aussi : — Femme, qu'as-tu à pleurer? Que cherches-tu? Elle crut que cet homme était le jardinier; et toujours dans la même préoccupation reportant ses yeux sur le sépulcre, elle répondit : — Si c'est vous qui l'avez enlevé, dites-moi où yous l'avez mis, et je l'emporterai.

Quel mot! s'écrie un commentateur, quelle vaillance de l'amour! Moi, femme, moi toute seule, je serai assez forte; je le prendrai dans mes bras et je l'emporterai.

Jésus (car c'était lui, qu'elle ne reconnaissait pas) lui dit: « Marie! » Alors elle le reconnut. Elle se retourna et s'écria: Mon Maître! En même temps elle se jeta à ses pieds et les tint embrassés.

Jésus lui dit de ne point s'attacher ainsi à ses pieds, comme si elle ne devait plus le revoir; qu'il n'était point encore remonté vers son Père; c'est-à-dire, qu'il demeurerait plusieurs jours encore avec les siens. Il ajouta: « Va trouver mes frères, et porte-leur ces pa« roles: Je monte vers mon Père et votre Père, vers
« mon Dieu et votre Dieu. » Par quel message plus

tendre pouvait-il les rassurer contre la crainte que leur abandon n'eût diminué son affection pour eux? Saint Paul fait entendre que sa bonté s'appliquait à prévenir une autre faiblesse, voulant surtout leur montrer que, loin de les méconnaître dans sa gloire, il les regardait comme lui étant encore plus proches et plus chers.

Saint Marc ajoute à sa relation: « Ainsi, Jésus étant ressuscité le matin, il apparut premièrement à Marie-Magdelaine, qu'il avait délivrée de sept démons. » Et ainsi, dit saint Jérôme, il a montré que les pécheresses et les Publicains précéderaient la Synagogue dans le royaume de Dieu, comme le Larron pénitent y précéda les Apôtres. Or, les sept démons, c'est-à-dire tous les vices, sont ici rappelés, remarque Bède, pour que nul pécheur ayant fait pénitence ne désespère du pardon, car l'on voit surabonder la grâce là où le péché avait abondé.

Pendant que Marie-Magdelaine retournait vers les Apôtres, Marie, mère de Jacques le Mineur, et Marie Salomé, mère de Jean, arrivaient ou revenaient au sépulcre, accompagnées de Jeanne, femme de Chusa, et d'autres saintes femmes qui avaient servi Jésus. Il faisait grand jour, le soleil était levé. Elles demeuraient à leur tour consternées de trouver le tombeau vide. Soudain deux hommes vêtus de robes brillantes apparurent, et dans leur frayeur elles se tenaient le visage baissé vers la terre. Mais l'Ange (sans doute celui qui avait renversé la pierre et devant qui les gardes s'étaient enfuis) leur dit : — Pour vous, n'ayez point peur. Je sais que vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Pour-

quoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici; il est ressuscité, comme il l'a dit. Ressouvenez-vous de ce qu'il vous a dit étant encore dans la Galilée: qu'il fallait que le Fils de l'Homme fût livré entre les mains des pécheurs, qu'il fût crucifié et qu'il ressuscitât le troisième jour. Voyez l'endroit où l'on avait mis le Seigneur. Allez promptement dire à ses Disciples et à Pierre qu'il est ressuscité.

Pierre est l'objet d'une mention spéciale à cause de la dignité qui le met à part, et pour que ni lui ni aucun autre ne puisse douter que son triple reniement lui est pardonné.

Les saintes femmes se ressouvinrent des paroles du Seigneur que l'Ange leur rappelait. Saisies de crainte et transportées de joie, elles se retirèrent pour aller porter aux Apôtres cette grande nouvelle.

Elles marchaient en hâte, ne disant rien à personne sur la route, lorsque tout à coup Jésus se montra. Il les salua de la même parole que l'Ange Gabriel avait adressée à la sainte Vierge, le jour de l'Annonciation : Avete. Elles s'approchèrent, et lui embrassant les pieds, elles l'adorèrent. Jésus leur dit : « Ne craignez point. Allez, « dites à mes frères qu'ils se rendent en Galilée, ils me « verront là. »

Jeanne, Marie et les autres s'empressèrent donc de rapporter aux Apôtres ce qu'elles avaient vu et entendu. C'était la confirmation de ce qu'ils venaient d'apprendre par Marie-Magdelaine; mais ils n'avaient pas cru Marie-Magdelaine et ne crurent pas davantage celles-ci. Ils prirent ce qu'elles disaient pour un délire.

Les Princes des Prêtres crurent plus aisément. Après le rapport des gardes qu'ils avaient placés près du sépulcre, ils tinrent conseil avec les Anciens. En hommes prudents, ils comprirent tout de suite que le parti le plus sûr était d'éviter le grand bruit et les enquêtes officielles. Ils n'inquiétèrent point les Disciples, encore moins les soldats. Tout au contraire, ils donnèrent à ceux-ci une grosse somme d'argent, leur recommandant de dire que les Disciples avaient enlevé le corps nuitamment, pendant qu'ils dormaient, et leur promettant de faire en sorte que le gouverneur ne les recherchât point pour cette cause. Les soldats acceptèrent l'argent et répétèrent la fable. On peut croire qu'elle parut grossière, même à ceux des Juifs de Jérusalem qui ne se convertirent pas; mais il était difficile de trouver mieux, et il fallait à tout prix qu'il n'y eût point d'enquête. L'impudence et la crédulité de l'esprit de parti firent le reste. Accueillie dans toutes les Synagogues, cette explication puérile du miracle de la Résurrection est encore aujourd'hui en crédit parmi les Juifs.

Quant à l'incrédulité obstinée des Apôtres, elle a certainement quelque chose de mystérieux et qui dépasse la limite de la raison. Aussi la cause en était-elle moins dans leur infirmité, dit saint Grégoire, que dans nos besoins. De leurs doutes sur la Résurrection, qui ont exigé tant de preuves, jaillissent les clartés qui affermissent notre foi. Ces hommes, sur la parole desquels l'univers entier devait croire, furent d'abord les plus difficiles à persuader. Jésus ressuscité ne vainquit leur résistance qu'en se mettant sous leurs yeux et pour ainsi

dire dans leurs mains. Pierre le premier, après les saintes femmes, reçut cette faveur le jour même de la Résurrection. Elle prouve combien le repentir de l'Apôtre avait été sincère; le pardon fut à la mesure de Dieu.

Voilà ce « miracle de Jonas » si sévèrement annoncé aux Juifs. La Résurrection est le dernier trait de ces figures par lesquelles non-seulement les paroles, mais la vie même des Patriarches et des Prophètes forment dans leur ensemble une image et une histoire anticipées du Christ. Jonas, la colombe vagabonde, envoyé pour convertir Ninive et vivant dans la mort, est le type du passage de Jésus à travers le tombeau. Il y a les différences qui doivent exister de l'homme à Dieu. Jonas refuse d'abord sa mission, de peur que le salut de Ninive convertie ne soit la perte d'Israël, et Jésus veut le salut d'Israël et du monde. Mais Jonas, éclairé de Dieu, demande lui-même à être jeté dans la mer pour sauver le navire qui le porte, et Jésus s'est livré lui-même. Le navire de Jonas est sauvé par son sacrifice, l'humanité est sauvée par la croix. Jonas, englouti vivant dans les entrailles du monstre marin, ne meurt pas, mais après trois jours il est revomi vivant : par un plus extraordinaire miracle, Jésus sort vivant des entrailles de la terre où il est descendu mort. Rejeté parmi les hommes, Jonas va prêcher, non les Juifs, mais Ninive; Jésus enverra ses Apôtres prêcher la pénitence et le pardon dans le monde entier.

## CHAPITRE II

#### L'ASCENSION.

Le jour de la Résurrection, sur le soir, deux Disciples s'en allaient de Jérusalem au bourg d'Emmaüs, éloigné de soixante stades (environ trois lieues). Ils s'entretenaient de ce qui s'était passé. Un homme s'approcha, et, cheminant avec eux, leur demanda de quoi ils parlaient et d'où venait leur tristesse. L'un des Disciples lui répondit : - Étes-vous tellement étranger dans Jérusalem, que vous ne sachiez rien des choses qui sont arrivées ces jours-ci? — Quelles choses? dit le voyageur. Ils reprirent : — Au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un Prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Ignorez-vous comment les Princes des Prêtres et les Anciens de notre nation l'ont livré et l'ont crucifié? Nous espérions qu'il était Celui qui doit délivrer Israël. Mais voici maintenant trois jours que ces choses ont eu lieu.

Ayant ainsi exprimé leur découragement, les Disciples racontèrent avec l'accent de l'incertitude comment quelques-unes des femmes qui suivaient Jésus disaient qu'il était vivant, et ce que l'on rapportait aussi, que son corps ne se trouvait plus dans le sépulcre. Alors le voyageur inconnu leur dit : « O insensés! cœurs lents à « croire les Prophètes! Ne fallait-il pas que le Christ « endurât ces souffrances et qu'ainsi il entrât dans sa

« gloire? » Ensuite, commençant par Moïse, et parcourant tous les Prophètes, il leur expliquait ce qui est dit du Christ dans toutes les Écritures.

Ils étaient arrivés près du lieu où ils devaient s'arrêter, et le voyageur parut vouloir passer outre; mais les Disciples insistèrent pour qu'il restât, disant : « Il se fait tard ; le jour est déjà sur son déclin. » Il entra donc avec eux, et ils se mirent à table ensemble. Or, tandis qu'ils étaient à table, cet hôte prit le pain et le bénit ; et l'ayant rompu, il le leur présenta. A cet instant, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent le Seigneur, mais aussitôt il disparut. Et les Disciples se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au dedans de nous lorsqu'il nous parlait durant le chemin, et qu'il nous expliquait les Écritures ? »

Pleins du feu de charité dont la présence de Jésus les avait remplis, ils retournèrent immédiatement à Jérusalem. Ils y trouvèrent les Apôtres, qui disaient: « Le Seigneur est vraiment ressuscité; il a apparu à Simon.» Eux-mêmes racontèrent ce qui leur était arrivé. Cependant plusieurs ne les voulurent pas croire.

Et comme les Apôtres, s'étant mis à table, s'entretenaient encore sur ce sujet, probablement avec quelque chaleur, Jésus se trouva au milieu d'eux et leur dit: « La paix soit avec vous! »

La paix ! c'est la promesse de Bethléem; et au moment de les quitter, il leur avait dit : « Je vous laisse ma paix. » La paix est le don de Jésus. Mais ils tremblaient et croyaient voir un esprit, parce que Jésus se trouvait devant eux, tandis que les portes étaient restées closes. Il leur dit : « C'est moi, ne craignez point. « Voyez mes mains et mes pieds; touchez. Un esprit « n'a point de chair ni d'os comme vous voyez que j'en « ai. » Il leur montra ses mains, ses pieds, la plaie de son côté. Ils étaient ravis et pleins de joie, mais sans pouvoir se persuader encore que ce fût vraiment le Seigneur vivant dans sa chair. Jésus leur demanda quelque chose à manger. Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en mangea en leur présence, leur donna ce qui restait. Ensuite il leur dit : « Rappelez-vous ce que vous avez entendu de ma bouche, « quand j'étais encore avec vous : Il faut que tout ce qui « est écrit de moi dans les Prophètes s'accomplisse.» Et leur ouvrant l'esprit pour l'intelligence des Écritures, il poursuivit : « Il fallait donc que le Christ souffrît et « qu'il ressuscitât d'entre les morts. Vous êtes témoins « de ces choses. Il faut maintenant que la pénitence et « la rémission des péchés soient prêchées en mon « nom à toutes les nations, en commençant par Jéru-« salem. »

Il a révélé la vérité de son corps réel, il manifeste aussitôt l'unité de son corps mystique, l'Église, née à Jérusalem, destinée à se répandre par toute la terre, composée de Juifs et de Gentils, seule et même Église.

Ayant ainsi parlé, il leur dit une seconde fois, voyant leur joie : « La paix soit avec vous. » Et comme il allait leur faire un don vraiment divin, il ajouta : « Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. »

Après ces paroles, il souffla sur eux, leur disant : « Recevez l'Esprit-Saint. Ceux à qui vous remettrez les

« péchés, ils leur seront remis; ceux à qui vous les re-« tiendrez, ils leur seront retenus. »

Ce souffle n'était pas encore la plénitude du Saint-Esprit, il en était plutôt le symbole, signifiant que le Saint-Esprit procède de Jésus selon sa divinité. Plus tard, au jour de la Pentecôte, les Apôtres recevront cette plénitude qui leur a été promise. Mais la bonté paternelle de Jésus se hâte de leur communiquer le pouvoir d'absoudre.

Thomas, l'un des Onze, n'était pas avec ses frères lors de cette apparition. Ils lui en firent le récit. Mais Thomas répondit: — Si je ne vois dans ses mains la marque des clous; si je ne mets mon doigt à la place des clous; si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai rien.

Huit jours après, les Apôtres étant dans la même maison, et Thomas s'y trouvant aussi, Jésus vint de nouveau, les portes fermées, et parut au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Puis, s'adressant à Thomas, il lui dit : « Mets là ton doigt et vois « mes mains; approche ta main et mets-la dans mon « côté: et ne sois plus incrédule, mais fidèle. » Thomas s'écria : — Mon Seigneur et mon Dieu! Jésus lui dit : « Tu as cru, Thomas, parce que tu as vu. Heureux « ceux qui croiront, n'ayant point vu! »

Après ces événements, les Apôtres et les Disciples étaient retournés en Galilée, où le Seigneur leur avait donné rendez-vous. Simon-Pierre, les fils de Zébédée, Nathanaël, Thomas et deux autres se trouvaient réunis sur les bords du lac de Génésareth. Un soir, Pierre leur dit: — Je vais pêcher. Ils montèrent avec lui dans une barque; mais cette nuit-là ils ne prirent rien.

Au matin, Jésus parut sur le rivage, et les Disciples ne le reconnurent point. Il leur dit : « Enfants, n'avezvous rien à manger? » Non, répondirent-ils. Jésus reprit : « Jetez le filet à droite, et vous trouverez. » Ils firent ainsi, et ils ne pouvaient plus tirer le filet tant il était chargé. Alors Jean dit à Pierre : — C'est le Seigneur! Pierre, entendant ces mots, remit sa tunique, se ceignit et se jeta à la mer. Les autres Disciples vinrent dans la barque, traînant le filet plein. Il contenait cent cinquante-trois grands poissons, et pourtant il ne rompit point.

Cette pêche où le filet n'est plus jeté au hasard, mais à droite, figure l'Église arrivant au port éternel où elle amène les élus. Il y a sept pêcheurs pour représenter l'universalité du sacerdoce catholique. Dans le nombre cent cinquante-trois, d'après l'interprétation de saint Augustin, sont exprimées l'unité de Dieu, la Trinité et l'humanité. Le filet ne rompt point parce qu'alors il n'y aura plus de schisme à redouter. Tout est amené à terre, au rivage stable, au repos, à la paix.

Lorsqu'ils furent à terre, les Disciples virent des charbons allumés et un poisson dessus, et du pain. Jésus leur dit: «Venez et mangez.» Aucun d'eux n'osa lui demander: Qui êtes-vous? Ils savaient bien que c'était le Seigneur.

L'Évangile dit qu'ils savaient, non qu'ils voyaient. Maintenant ils savent et ils croient sans voir. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: — « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Pierre répondit: — Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. Jésus lui dit: « Pais mes agneaux. »

Il lui dit encore: « Simon, fils de Jean, m'aimestu? » Pierre répondit une seconde fois: — Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. Jésus lui dit: « Pais mes agneaux. »

Il lui dit pour la troisième fois: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre, affligé de cette troisième interrogation, répondit: — Seigneur, vous connaissez toutes choses; vous savez que je vous aime! Jésus lui dit: « Pais mes brebis. »

Ces trois affirmations de Pierre, trois fois provoquées par Jésus, expiaient ses trois reniements. Il ne faut pas, dit saint Augustin, qu'il montre moins d'amour qu'il n'a montré de crainte, et qu'il ait prononcé plus de paroles pour conjurer la mort que pour attirer la vie.

Après les deux premières réponses, Pierre est confirmé dans sa dignité d'Apôtre; après la troisième, il est investi de la dignité sans égale de Pasteur des Pasteurs. C'est la dernière main au grand ouvrage que Jésus n'a cessé d'édifier, l'Église. Les paroles qu'il ajouta assurèrent Pierre de sa fermeté future et lui marquèrent en même temps la gloire de sa mort: « En vérité, en vé-« rité, quand tu étais jeune, tu te ceignais toi-même « et tu allais où tu voulais; mais quand tu seras vieux,

« tu tendras les mains et un autre te ceindra et te con-

« duira où tu ne voudrais pas aller. » Et Jésus lui dit

encore, à lui seul : « Suis-moi. » Comme pour marquer par un trait de plus sa dignité sans égale et jeter une sorte de lueur sur le caractère particulier de son martyre.

Ensuite les Onze se rendirent en Galilée, sur la montagne où Jésus leur avait dit qu'ils le verraient. On pense que ce fut là que plus de cinq cents disciples à la fois le virent, comme saint Paul en rend témoignage, et ils l'adorèrent. Quelques-uns néanmoins restèrent dans le doute, ce que l'on ne peut entendre des Apôtres. S'approchant des Onze, Jésus leur dit:

« Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la « terre. Allez donc, enseignez toutes les nations. Bap-« tisez-les au nom du Père, du Fils, et du Saint-Es-« prit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous « ai commandé. Et voilà que je suis avec vous tous les « jours jusqu'à la fin du monde. »

Il leur dit encore:

« Allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile à « toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera « sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné. « Des miracles accompagneront ceux qui croiront. En « mon nom ils chasseront les démons, ils parleront des « langues nouvelles, ils prendront les serpents, et s'ils « boivent quelque breuvage mortel, il ne leur nuira « point ; ils imposeront les mains sur les malades et les « malades seront guéris. »

Neuf apparitions de Notre-Seigneur sont mentionnées dans l'Évangile. Ce qui suit se rapporte à la dixième et dernière, qui eut lieu à Jérusalem, où les Apôtres étaient revenus,

Mangeant avec eux, Jésus leur ordonna de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre l'accomplissement de la promesse du Père, qu'ils avaient reçue de sa bouche, et il leur annonça de nouveau le baptême de l'Esprit-Saint.

Alors, encore préoccupés du règne temporel du Messie, ils lui firent cette demande: « Seigneur, est-ce « le temps que vous rétablirez le royaume d'Israël? »

Le Saint-Esprit devait bientôt les désabuser de cette idée. Jésus se contenta de leur répondre : « Ce n'est « point à vous de savoir les temps et les moments que « le Père a marqués dans sa toute-puissance. Mais vous « recevrez la vertu du Saint-Esprit qui viendra sur « vous d'en haut, et vous serez mes témoins dans Jéru- « salem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux « extrémités de la terre. » C'était la prise de possession du monde.

Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus les mena hors de la ville, du côté de Béthanie. Alors, de ses mains que les clous avaient percées, il leur donna une bénédiction; et tandis qu'il les bénissait, ils le virent s'élever et monter dans le ciel. Bientôt une nuée le déroba à leurs yeux.

Et comme ils regardaient toujours, deux Hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leurs côtés, qui leur dirent: « Que restez-vous ainsi à regarder? Ce Jésus, qui du milieu de vous vient de s'élever dans le Ciel, en reviendra un jour de la même manière que vous l'avez vu monter. »

## CHAPITRE III.

LES APOTRES, - PIERRE.

Assidus à la prière, les Disciples attendaient avec foi l'accomplissement des promesses du Seigneur Jésus.

Le dixième jour après l'Ascension, cinquantième après Pâques, les Juiss célébraient la Pentecôte, sête commémorative de l'avénement de la Loi, promulguée cinquante jours après la sortie d'Égypte; et, pendant cette fête, ils offraient à Jéhovah les prémices de la moisson. Les Apôtres et les Disciples, étant assemblés, entendirent tout à coup un grand bruit, comme d'un souffle impétueux qui venait du ciel. Au même instant il parut des flammes qui se divisèrent en langues de feu et s'arrêtèrent sur la tête de chacun, même des femmes, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Jean-Baptiste avait annoncé ce baptême de feu. Pendant que les Juifs devenus indignes célèbrent la fête de la loi ancienne, la loi nouvelle est promulguée. A ceux qui lui apportent les prémices de leur champ, Dieu déclare qu'il veut désormais d'autres moissons.

Les Apôtres commencèrent à parler diverses langues, selon que le Saint-Esprit les inspirait. Attirés par cette merveille, des Juiss de toutes les nations vinrent en grand nombre autour d'eux. Chacun s'émerveillait de les entendre; mais les Juiss de Judée disaient: — Ils sont ivres! Alors, Pierre, debout au milieu des Onze,

fit voir qu'il était devenu un autre homme. Il leur dit:

— Vous vous souvenez de Jésus de Nazareth et des miracles que Dieu a faits par lui au milieu de vous. Il vous a été livré, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir. Mais Dieu l'a ressuscité, et nous sommes témoins de sa résurrection. Or, après qu'il a été élevé au Ciel et qu'il a reçu la promesse que le Père lui avait faite d'envoyer le Saint-Esprit, il a répandu cet Esprit-Saint que vous entendez maintenant. O maison d'Israël; sachez donc très-certainement que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié!

Ainsi parla Pierre, au milieu de Jérusalem, en face des Prêtres, des Scribes, des Pharisiens et du peuple, moins de deux mois après la passion et la mort de Jésus-Christ. On peut dire que c'est la première forme ou la première paraphrase du *Credo*, qui désormais va retentir sans relâche dans le monde entier par la bouche des Apôtres, et qui viendra ainsi jusqu'à nous qui le redisons et qui le laisserons intact à nos enfants.

Parmi ceux qui avaient entendu Pierre, beaucoup lui dirent et aux autres Apôtres: — Nos Frères, que fautil que nous fassions? Pierre leur dit: — Faites pénitence. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse a été faite à vous et à vos enfants, et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur en appellera.

Ayant achevé de les instruire, il les exhorta à se sauver de cette race corrompue; et ce jour-là, trois mille environ reçurent le baptême. Tel fut le premier coup de filet du pêcheur d'hommes. Et ces nouveaux Disciples du Christ, dont le nombre augmentait tous les jours, étaient unis par une grande charité.

Les Apôtres étonnaient Jérusalem par de nombreux miracles. Un jour que Pierre et Jean se rendaient à la prière de la neuvième heure, ils virent à la porte du Temple un infirme, boiteux de naissance, qui demandait l'aumône. Pierre lui dit: « Je n'ai ni or ni argent, mais je donne ce que j'ai : au nom de Jésus de Nazareth, lèvetoi et marche. » En même temps il le prit par la main, et le boiteux, marchant avec allégresse, les accompagna dans le Temple. Cet homme avait plus de quarante ans; tout le monde le connaissait. Une grande foule s'empressa autour des Apôtres. Pierre leur dit: « De quoi vous étonnez-vous, et pourquoi nous regardez-vous comme si c'était par nous-mèmes que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu de nos Pères glorifie son fils Jésus que vous avez renié devant Pilate, quand Pilate jugeait qu'il devait être renvoyé absous. Vous avez renié le Saint et le Juste; vous avez demandé que l'on vous delivrat un homicide. Vous avez fait mourir l'auteur de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité, et nous en sommes tous témoins. C'est lui qui, par la foi au nom de Jésus, a guéri les pieds de cet homme que vous voyez et que vous connaissez. »

L'Apôtre, imputant à l'ignorance leur crime contre Jésus, les pressa d'embrasser la foi, puisque c'était à eux que Dieu avait d'abord envoyé son Fils.

Pendant qu'il parlait, des prêtres et des gardes du Temple, accompagnés d'une main-forte de Sadducéens, courroucés de l'entendre annoncer la résurrection, survinrent et l'arrêtèrent ainsi que Jean. Jusqu'à ce moment les meurtriers de Jésus avaient évité d'avoir affaire à ses Disciples. Ils craignaient de les persécuter, non qu'ils redoutassent leur force, mais pour ne pas réveiller le souvenir du Maître. Ils comptaient qu'ils en auraient plus aisément raison par le silence et par l'oubli. Ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte, ce nouveau miracle, cette seconde prédication dans le Temple, les dispositions visibles de la foule, les firent changer d'avis.

Pierre et Jean, conduits en prison, comparurent le lendemain devant le tribunal qui avait jugé le Sauveur. Anne et Caïphe présidaient. Ils demandèrent aux Apôtres par quelle autorité et au nom de qui ils avaient guéri le boiteux. Pierre leur répondit : « Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que vous avez cloué à une croix et que Dieu a ressuscité. Et le salut ne peut venir que de lui, parce que Dieu n'a donné nul autre que lui par le nom de qui nous puissions être sauvés. »

A cette réponse, les juges du Christ furent tout déconcertés. Ils ne voyaient nul moyen de nier le miracle et n'avaient nulle envie de se rendre. Le silence leur parut encore leur meilleur parti. Pensant que des hommes de rien et des ignorants, tels que ces Disciples, ne résisteraient pas à la menace, ils leur défendirent, sous les plus fortes peines, d'enseigner ni de parler désormais en aucune sorte au nom de Jésus. Pierre et Jean répliquèrent : « Jugez vous-même s'il est juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Pour nous, nous ne saurions taire les choses que nous avons vues et que nous avons entendues. » Paroles que la conscience humaine peut compter au nombre de celles qui l'ont empêchée de périr.

Les juges redoublèrent leurs menaces; mais, ne pouvant punir, ils laissèrent aller ces obstinés. Ce fut là le premier procès que l'Église eut à subir. Elle en célébra l'heureuse issue par un cantique où éclatent la poésie et l'enthousiasme du monde nouveau. Si l'on veut se rappeler ce qui se chantait alors parmi les hommes, on verra tout de suite quelle race victorieuse venait de naître sur le Calvaire:

- « Tous, d'un même esprit, élevant leurs voix vers Dieu, ils dirent:
- « Seigneur, c'est vous qui avez fait le ciel et la terre, et la mer, et tout ce qu'ils contiennent.
- « C'est vous qui, par le Saint-Esprit et par la bouche de notre père David, votre serviteur, avez dit: « D'où « vient que les nations ont frémi? Pourquoi les peuples « ont-ils médité des choses vaines?
- « Les rois de la terre se sont unis, et les princes se « sont ligués contre le Seigneur et contre son Christ. »
- « Car il est vrai que contre votre saint Fils Jésus, votre Christ, se sont ligués dans cette ville Hérode et Ponce-Pilate, et les Gentils et les peuples d'Israël.
- « Pour accomplir ce que votre puissance et votre conseil avaient décrété qui serait fait.
- « Et maintenant, Seigneur, voyez leurs menaces, et donnez à vos serviteurs d'annoncer votre parole hardiment.
  - « Et étendez votre main pour donner des guérisons,

des signes et des miracles par le Nom de votre saint Fils Jésus-Christ. »

Après qu'ils eurent ainsi prié, la maison où ils étaient assemblés trembla. Dieu leur donnait cette marque qu'il était là toujours, et qu'il pouvait renverser et les Juifs et la terre.

Pleins du Saint-Esprit, les Apôtres continuèrent de répandre la parole comme s'ils n'avaient rien à redouter. Environ cinq mille personnes se firent baptiser après cette seconde prédication.

Pierre était non-seulement le chef spirituel, mais encore le juge, et en quelque sorte le roi de cette nation nouvelle. Des miracles sans nombre confirmaient son autorité. On plaçait dans les rues les malades sur son passage, et son ombre, portant sur eux, les guérissait.

Les Princes des Prêtres et leur parti, c'est-à-dire le parti des incrédules, virent qu'il fallait prendre d'autres mesures pour étouffer ce qu'ils appelaient la « secte de « Jésus. » Ils firent de nouveau arrêter les Apôtres. Mais un ange apparut aux prisonniers, leur ouvrit les portes et leur dit : — Allez et prêchez hardiment.

Le lendemain, dès que le Temple fut ouvert, ils se mirent à prêcher dans la galerie de Salomon C'est là qu'ils avaient été arrêtés après la guérison du boiteux.

Cependant les juges étaient assemblés. On vint leur dire que tout était en ordre dans la prison, les portes fermées, les gardes aux portes; mais que les prisonniers n'y étaient plus. Leur étonnement redoubla lorsqu'ils apprirent que ceux qu'ils cherchaient enseignaient librement sous les galeries du Temple. Ils les firent

amener, mais sans violence, par crainte du peuple. Le grand prêtre leur demanda comment, après les défenses qu'ils avaient reçues, ils osaient encore prononcer « ce nom-là? » Vous avez, ajouta-t-il, rempli Jérusalem de votre doctrine, et vous voulez nous rendre coupables de la mort de cet homme!

Pierre et les Apôtres répondirent: « Il faut obéir à Dieu. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait mourir en le pendant à la croix. Il est le Prince et le Sauveur que Dieu a élevé pour donner à Israël la pénitence et la rémission des péchés. Et nous en sommes témoins, et le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent en est témoin avec nous. »

Les juges se consultaient pour savoir comment ils les feraient mourir. Un docteur pharisien, très-respecté, nommé Gamaliel, qui enseignait la sainte Écriture, et qui plus tard se convertit, leur persuada d'attendre encore. Car, dit-il, « si l'œuvre de ces hommes ne vient que d'eux-mêmes, elle se dissipera d'elle-même; mais si elle vient de Dieu, vous ne sauriez la détruire. Et il est à craindre que vous ne vous opposiez à Dieu. » De telles paroles pouvaient être prononcées dans le conseil qui avait condamné Jésus, et elles ralliaient la majorité sous la présidence de Caïphe et Anne. Il fallait que les miracles eussent parlé bien haut! Néanmoins, le Conseil fit flageller les Apôtres et leur renouvela la défense de parler en aucune sorte au nom de Jésus. Ils revinrent joyeux d'avoir été jugés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de leur Maître; et ils continuèrent de le prêcher hautement dans le Temple et partout. Les

conversions augmentèrent, une persécution plus violente s'organisa.

Après l'Ascension, les Apôtres s'étaient complétés au nombre de douze, en s'adjoignant le Disciple Matthias, désigné par le sort pour remplacer l'Iscariote. Plus tard, afin de se décharger du soin matériel de la communauté, ils avaient institué sept diacres, choisis entre les Disciples et élus par eux. Le premier diacre, nommé Étienne, avait étudié sous Gamaliel.

C'était un homme plein de foi, de science et de force, et qui faisait de grands miracles. Les Juifs grecs, avant eu avec lui des controverses publiques dont le résultat n'avait pas tourné suivant leur désir, l'accusèrent de blasphème et le traînèrent devant le Conseil, où ils produisirent de faux témoins. Lorsque Étienne fut en présence des juges, ceux-ci virent son visage éclatant comme celui d'un ange. Le grand prêtre l'interrogea, et il se défendit. Son discours était d'un maître. Il montra comment les Juifs avaient toujours persécuté les Prophètes; comment, fidèles au mauvais esprit de leurs pères, ils venaient de trahir et de mettre à mort Celui que les Prophètes avaient annoncé, le Messie préfiguré par Moïse. Ce discours leur faisait aussi comprendre que l'intelligence des livres saints sortait de leurs écoles et passait aux Disciples de Jésus. Ils devinrent furieux. Mais, tandis qu'ils grinçaient les dents contre Étienne, celui-ci, levant les yeux, s'écria: « Je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'Homme qui est debout à la droite de Dieu. »

Aussitôt les membres du Conseil, poussant de grandes

clameurs, se précipitèrent sur lui et le traînèrent hors de la ville pour être lapidé. Suivant la loi, les témoins devaient lui jeter la première pierre. Afin de témoigner qu'ils exécutaient le jugement, ils mirent leurs vêtements aux pieds d'un jeune docteur, élève aussi de Gamaliel, qui était là comme délégué des juges. Étienne, pendant qu'on le lapidait, disait: « Seigneur Jésus, recevez mon esprit! » Et, s'étant mis à genoux, il dit encore: « Seigneur, ne leur imputez point ce péché! » Ayant prononcé cette parole, il mourut. L'Écriture dit: Il s'endormit. C'est le premier martyr, le premier qui reçut en ce monde l'accomplissement de la première promesse faite par Jésus à ses premiers Disciples: « Vous verrez le ciel ouvert. »

Les Juiss pouvaient se consoler de leur nouveau crime en se disant qu'au moins « la secte » ne remplacerait pas aisément l'homme plein de science, d'éloquence et d'ardeur qu'ils venaient de lui ôter. Mais ce jeune docteur, aux pieds de qui les bourreaux d'Étienne avaient déposé leurs vêtements et qui consentait à sa mort, se nommait Saul; un jour il se nommera Paul, et il sera celui que toute langue appellera par excellence l'Apotre.

Le martyre de saint Étienne fut le signal d'une grande persécution, où Saul ne demeura pas inactif. « Il faisait d'étranges ravages dans l'Église, entrant dans les maisons et traînant par force en prison les hommes et les femmes. » Tous les Disciples se dispersèrent. Néanmoins, les Apôtres, quoique plus menacés, obéissant à l'ordre de Jésus-Christ, ne quittèrent pas Jérusalem. D'autres

fidèles furent assez courageux pour ensevelir avec honneur le corps d'Étienne. Du reste, la persécution et la dispersion eureut l'effet que le monde s'est accoutumé à leur voir produire; l'Évangile fut plus promptement répandu. La Samarie en profita la première. Le diacre Philippe, à l'exemple du Maître, franchit la barrière de la nationalité juive et récolta où Jésus avait semé. Saint Pierre et saint Jean, tendrement unis par les liens de la charité, vinrent de Jérusalem, au nom du collége apostolique, pour administrer la confirmation à ceux que Philippe avait baptisés et leur communiquer les dons du Saint-Esprit.

Mais là aussi se manifesta le premier hérétique, presqu'au même instant que venait d'être couronné le premier martyr.

Voyant les miracles de Philippe, un Samaritain nommé Simon, trafiquant de magie, avait demandé et reçu le baptême. Lorsqu'il fut témoin des grâces nouvelles qui suivaient l'imposition des mains, il offrit de l'argent aux Apôtres pour qu'ils lui donnassent aussi le pouvoir de communiquer le Saint-Esprit. Pierre lui dit: « Que ton argent périsse avec toi, qui as cru que le don de Dieu se peut acquérir pour de l'argent. Tu n'as rien à prétendre dans cette œuvre, car tu n'as pas le cœur droit. Fais donc pénitence de ton impiété et prie Dieu: peut-être qu'il te pardonnera. » Le magicien effrayé supplia les Apôtres d'intercéder pour lui; mais il resta engagé dans son crime, cherchant à obtenir le don de Dieu, ou feignant qu'il l'avait obtenu, pour le revendre principal caractère de l'hérésie.

Les baptisés de la Samarie à demi juive étaient les prémices d'une conquête bien autrement étendue, que l'Évangile devait prochainement entreprendre. Les Prophètes avaient annoncé que le royaume de Dieu serait ouvert même aux Païens; Jésus avait dit: « Enseignez toutes les nations et baptisez-les. » Humainement, il semblait impossible d'appeler les Païens sans leur imposer en même temps tout le judaïsme, ou sans exclure du même coup tous les Juiss. Jusqu'ici l'Évangile n'avait été prêché qu'aux enfants d'Abraham, et c'étaient les plus fervents qui l'embrassaient. Ils se dégageaient de certaines observances des Pharisiens, mais ils se tenaient plus assidus dans le Temple et plus près de la Loi. Ils n'avaient pas même l'idée que la circoncision pût être abolie. A leurs yeux, tout incirconcis était impur; on ne devait ni boire, ni manger, ni avoir aucune intimité avec lui. Comment faire tomber cette barrière? Com. ment imposer aux Gentils la circoncision et la privation des aliments déclarés impurs? Comment admettre dans l'Église, uniquement composée de Juiss fidèles, des hommes au contact desquels ils se croiraient souillés? Il fallait une révélation divine, Pierre la reçut

Il y avait à Césarée un centurion de la cohorte italique nommé Corneille, homme de bien, l'un de ces hommes de l'avénement, dont le désir appelait Dieu. Incirconcis, il s'était, comme beaucoup d'autres, fait Juif autant qu'il pouvait l'être, parce que le culte d'Israël donnait au moins quelque chose à l'inspiration de son cœur. Il priait assidûment, faisait l'aumône, craignait Dieu; et toute sa famille était comme lui. Un jour, un Ange lui

apparut. C'était vers la neuvième heure de l'apparition à Zacharie, l'heure du boiteux guéri à la porte du Temple, l'heure du dernier soupir de Jésus.

L'Ange donc, apparaissant à cet homme, lui dit: — « Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant en la ville de Joppé, et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il loge chez le corroyeur Simon. Ce que tu as à faire, c'est lui qui te le dira. » Aussitôt Corneille envoya à Joppé deux de ses domestiques et un de ses soldats qui craignait Dieu.

Le lendemain, lorsque les envoyés de Corneille approchaient déjà de Joppé, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Ensuite il demanda à manger. Continuant de prier tandis qu'on lui apprêtait son repas, il fut ravi en extase. Le ciel s'ouvrait; une grande nappe, liée par les quatre coins en forme de vase, s'abaissait vers la terre, et cette nappe renfermait toutes sortes de bêtes, parmi lesquelles il y en avait d'impures et défendues par la loi. En même temps, l'Apôtre entendit une voix qui lui disait: « Pierre, lève-toi, tue et mange. » Il répondit: « Seigneur, je n'ai garde! Jamais je n'ai rien mangé d'impur. » La voix reprit: « N'appelle pas impur ce que Dieu a purifié. » La vision se renouvela trois fois, puis la nappe en forme de vase fut retirée dans le Ciel.

Ces bêtes impures et sanvages figuraient les Païens, souillés d'impuretés et soumis à toutes les passions brutales. Elles paraissaient descendre du Ciel, parce que l'élection divine les donnait à Pierre pour les recevoir

dans l'Église. Tue et mange: Fais-les mourir au vieil homme et incorpore-les en ton unité. Et le signe fut donné par trois fois afin de convaincre plus fortement les Juifs de la miséricorde de Dieu envers les Gentils.

Pierre ne comprit pas immédiatement. Pendant qu'il réfléchissait au sens de sa vision, les envoyés de Corneille le demandaient à la porte, et dans le même moment l'Esprit lui disait: « Descends, et va sans crainte avec cès hommes, c'est moi qui les ai envoyés. » Ayant donc reçu les messagers, Pierre, le lendemain, les suivit, serviteur des serviteurs de Dieu. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnaient; Pierre ne va pas seul et n'agit point sans témoins.

Corneille l'attendait avec ses parents et ses meilleurs amis. Dès qu'il le vit, il se jeta à ses pieds. Pierre le fit relever et entra. — Vous savez, dit-il à Corneille, combien les Juiss ont en abomination la fréquentation d'un étranger; mais Dieu m'a montré que je ne devais regarder aucun homme comme impur; et sans hésiter, je suis venu. Faites-moi savoir ce que vous voulez de moi.

Corneille lui raconta ce que lui avait dit l'Ange, et il ajouta: — Nous sommes devant vous pour entendre ce que le Seigneur vous a commandé de nous dire.

Pierre, admirant la grâce que Dieu avait faite aux hommes en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur de tous, commença aussitôt d'instruire ces Gentils si miraculeusement appelés. Et, pendant son discours, le Saint-Esprit descendit visiblement sur tous ceux qui l'écoutaient. À la grande

surprise des fidèles circoncis, ils se mirent à parler les langues et à glorifier Dieu. Alors Pierre dit à ses compagnons: « Qui pourrait refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? » Et il commanda qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus.

De retour à Jérusalem, l'Apôtre eut néanmoins à subir quelques contestations de la part des fidèles pour être entré chez des incirconcis et avoir mangé avec eux. Il se défendit en leur rapportant tout ce qui était arrivé. « Lorsque je vis, ajouta-t-il, que le Saint-Esprit descendait sur ces Gentils, comme il était descendu au commencement sur nous, je me suis souvenu de cette parole du Seigneur: Jean a baptisé dans l'eau, mais vous serez baptisé dans le Saint-Esprit. Puis donc que Dien leur a donné la même grâce qu'à nous, qui étaisje, moi, pour m'opposer à Dieu?» Ces paroles et l'autorité si reconnue de Pierre, qui avait reçu les clefs pour fermer et pour ouvrir, apaisèrent les scrupules judaïques. Ceux qui avaient murmuré conçurent une sainte joie. Ils dirent: Que Dieu soit glorisié, qui a aussi donné la grace de la pénitence aux étrangers, afin qu'ils aient la vie!

## CHAPITRE IV.

LES APOTRES, - PAUL.

Le mur de séparation commençait de crouler. Pierre, choisi pour porter le premier coup, avait largement ouvert la brèche. Le bélier qui devait achever l'œuvre était déjà dans la main de Jésus-Christ.

Après la mort d'Étienne, Saul avait continué de persécuter ardemment les fidèles, non, à ce qu'il semble, sans quelque trouble intérieur; mais il s'efforçait d'apaiser cette inquiétude en redoublant d'énergie pour la défense du judaïsme attaqué. Il était Pharisien de race, élevé à Jérusalem dans l'école de Gamaliel, instruit, éloquent, peut-être ambitieux. Il avait pris comme but de sa vie de montrer plus que le zèle accoutumé des Pharisiens pour les traditions. Né à Tarse, il appartenait sans doute à la synagogue des hellénistes, dont la colère contre les polémiques victorieuses de saint Étienne avait allumé la première persécution qui fit couler le sang. Saul avait consenti au meurtre d'Étienne, il y avait participé. Mais la prière du martyr était montée au ciel pour lui.

Cependant, au bout d'une année, « ne respirant que menaces et que mort contre les Disciples de Jésus-Christ, » et ne se satisfaisant pas d'avoir contribué à les chasser de Jérusalem, il demanda au grand prêtre des lettres pour les Synagogues de Damas, afin de faire arrê-

ter ceux qu'il trouverait dans cette ville et de les amener prisonniers.

Il était sur le chemin, aux approches de Damas. Tout à coup il se vit enveloppé d'une lumière prodigieuse, il fut renversé par terre, et une voix lui dit : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il s'écria : — Seigneur, qui êtes-vous? Le Seigneur répondit : « Je suis Jésus, que tu persécutes; il t'est dur de regimber contre l'aiguillon. » Parole qui montre que déjà la grâce le pressait. Étonné et tremblant, le persécuteur ne résista pas davantage. — Seigneur, dit-il, que voulez-vous que je fasse? Le Seigneur reprit : « Lève-toi, et entre dans la ville. Là, te sera dit ce que tu dois faire. »

Ceux qui l'accompagnaient s'étaient arrêtés, entendant la Voix, sans que personne leur apparût. Saul avait vu le visage lumineux et le corps glorisié du Sauveur. Devant cet éclat, ses yeux s'étaient fermés. Lorsqu'il les rouvrit, il ne voyait plus. Ses compagnons le prirent par la main et le menèrent à Damas. Pendant trois jours il ne but ni ne mangea, et ses yeux restèrent privés de lumière.

Le troisième jour, un Disciple, nommé Ananie, entendit la voix du Seigneur qui lui dit : « Va dans la rue Droite, à la maison de Jude, où tu demanderas un nommé Saul de Tarse, car voici qu'il est en prière. » Et, dans le même moment, Saul voyait en esprit un homme nommé Ananie, qui lui imposait les mains afin qu'il recouvràt la vue.

Cependant Ananie répondait : — Seigneur, j'ai oui dire que cet homme a cruellement persécuté vos saints

dans Jérusalem, et même il a pouvoir des Princes des Prêtres pour arrêter ici tous ceux qui invoquent votre nom.

Mais le Seigneur lui dit : «Va. Celui-là même, je l'ai « choisi pour porter mon nom devant les Gentils, « devant les Rois et devant les enfants d'Israël. »

Ananie se rendit sans délai auprès du persécuteur, lui imposa les mains et lui dit : — Mon frère Saul, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais, m'a envoyé afin que tu recouvres la vue, et que tu sois rempli de l'Esprit-Saint.

A l'instant, des yeux de Saul tombèrent comme des écailles. Il vit, se leva, reçut le baptême; et, après quelques jours passés avec les Disciples de Damas, il entra dans les Synagogues, publiant que Jésus était le Fils de Dieu. Ayant fait cette confession publique, il se retira dans le désert, seul à seul, pour ainsi dire, avec Jésus qui l'avait converti et qui l'instruisait. Il passa plusieurs années dans une sorte de retraite, violemment hai par les Juifs, encore à demi suspecté par beaucoup de fidèles. Il ne revint à Jérusalem qu'au bout de trois ans, pour voir Pierre, et il resta peu de temps. On ne connaissait pas encore toute sa vertu, encore moins son génie; personne, sans excepter lui-même, ne prévoyait sa vocation spéciale pour la conversion des Païens. Il commença de se révéler à Antioche, où saint Barnabé. comme lui ancien Disciple de Gamaliel, gouvernait une église presque toute formée de Païens convertis. Bientôt cette église devint aussi florissante que celle de Jérusalem. Ce fut à Antioche que les fidèles, acceptant une moquerie populaire, prirent le nom de Chrétiens.

La conversion et l'instruction de saint Paul, dues à l'intervention visible de Jésus-Christ, sont la dernière œuvre que le Seigneur ait faite, pour ainsi parler, de sa personne. Par ce miracle plus étonnant qu'une résurrection, le Fils de Dieu donna du même coup à son Église non-seulement le plus grand de ses docteurs, mais le plus irrécusable de ses témoins. L'intelligence ne peut rien opposer au témoignage de saint Paul touchant la pleine vérité de l'histoire évangélique. Celui-ci n'est pas un simple et un ignorant qui ait pu être trompé par des semblants de prodiges ou subjugué par le charme et l'ascendant d'une nature supérieure, ni un homme qui ait cru de loin sur ce qu'il entendait raconter, ni un philosophe que la séduction de la pensée ait conduit à composer un mythe pour faire accepter du monde les idées qu'il avait conçues. C'est un contemporain, un savant, un docteur de la loi, un Pharisien, un ennemi. Il a résisté aux miracles et à la parole candide et cordiale de Pierre, à la science et à l'éloquence d'Étienne, aux troubles de son propre cœur, si grand et si généreux. Ni le sang des martyrs ne l'a converti, ni les larmes et les vertus des fidèles ne l'ont touché. Humainement, il n'avait rien à gagner, il avait tout à perdre à se faire chrétien. Il est renversé, la beauté glorifiée de Jésus passe devant ses yeux comme un éclair, il sait ce qu'il voulait ignorer, il se relève le contraire de ce qu'il était, il s'engage parmi ceux qu'il venait proscrire.

On a inventé des mots qui rendent compte de ces révolutions intérieures dont Paul a été le premier exemple, et que tous les siècles et que tous les peuples ont vues depuis lui. C'est un coup de délire, une sièvre, une «hallucination. » — Paul a vu passer un éclair, il a cru qu'il voyait la face de Jésus, et un coup de tonnerre lui a fait croire qu'il entendait sa voix; il a cru apprendre soudainement ce qu'il savait déjà. — C'est ainsi que l'on explique la conversion de l'Apôtre, sa vie, ses travaux, sa doctrine, son martyre, sans se donner l'ennui d'inculper sa sincérité.

Mais, grâce à Dieu, la figure de saint Paul nous est parfaitement connue. Devant cette figure, la raison ne peut se prostituer à des abaissements qui l'aveuglent tout à fait. Si Jésus-Christ n'avait pas vécu, n'était pas mort, n'était pas ressuscité; s'il n'avait pas été le Fils de Marie, le Fils de David, le Fils de Dieu; si les doctes d'Israël n'eussent pu reconnaître en lui tous les traits du Messie annoncé dans les Écritures, s'il n'avait pas été l'homme et le Dieu que nous présente l'Évangile, assurément c'eût été peu de chose pour l'esprit de sairé Paul que le coup de foudre ou le coup de folie du chemin de Damas. Trois ans de quasi solitude, sous la double pression de la haine furieuse des Juifs et de la longue défiance des chrétiens, lui ont donné tout le temps de se reconnaître; le premier essai de la vie apostolique eût suffi pour lui rendre le bon sens. La vie apostolique n'a jamais été douce suivant la nature, elle ne fut jamais plus rude qu'en ces premiers temps; personne jamais n'en a porté le poids plus plein et plus rigoureux que saint Paul.

Le Seigneur avait dit à Ananie, en l'envoyant à Saul: Je lui montrerai combien il doit soussir pour mon nom.

ceux qui versaient comme ils voulaient et tant qu'ils voulaient le sang des martyrs. Domitien se donnait formellement le titre de Dieu, et l'exigeait de tous, soit par écrit, soit de vive voix. Il faisait placer sa statue dans l'endroit le plus sacré des temples ; il mettait en tête de ses lettres : « Notre Seigneur et Dieu ordonne. » Le monde obéissait à Domitien. Les chrétiens mouraient. Ils lavaient leurs robes dans le sang de l'Agneau, dans leur propre sang pour entrer « par les portes », par la doctrine des Apôtres dans la cité fermée aux idolâtres, aux impudiques et aux menteurs. Depuis Étienne jusqu'à ce moment de l'histoire évangélique, combien de sang avait déjà coulé pour attester cette parole de Jésus : Ayez confiance, j'ai vaincu le monde! Et Jean écrit : « Quiconque est né de Dieu est victorieux du monde, « et ce qui remporte la victoire sur le monde, c'est « notre foi. »

Peu de temps après avoir publié l'Apocalypse, l'Apôtre publia son Évangile. Déjà les trois autres Évangiles étaient connus. Matthieu, le premier, écrivit ce qu'il avait vu; Marc, Disciple et compagnon de Pierre, ce qu'il avait recueilli de son Maître; Luc, Disciple et fidèle compagnon de Paul, ce qu'il avait appris avec beaucoup de soin et du grand Apôtre et des imposants témoins qu'il eut tant d'occasions d'interroger. A la prière des prêtres et des fidèles, au moment de quitter la vie, Jean écrivit à son tour, afin de montrer que « Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que ceux qui croient en lui ont la vie éternelle. » Sans nommer les hérétiques, déjà experts à répandre de fausses doctrines tou-

chant la personne et le caractère divin dn Sauveur, il les réfuta. En même temps, il attestait et complétait les Évangiles antérieurement parus.

Isaïe, favorisé de la vision la plus haute qui ait été accordée aux saints de l'ancienne loi, vit « le Seigneur assis sur un trône élevé et sublime, et ses vêtements remplissaient l'enceinte du Temple resplendissant de sa majesté. » Saint Jean, rapportant les paroles qu'Isaïe entendit de Dieu dans cette vision, les applique à Jésus: « Isaïe a vu sa gloire et il a parlé de lui. » C'est là, disent les Pères, le sujet de l'Évangile de saint Jean. Les autres évangélistes parlent davantage de l'humanité du Christ; Jean est proprement l'évangéliste de sa divinité. Le lion, l'homme et le taureau, symbole des autres, marchent sur la terre, parce que ces évangélistes nous disent surtout ce que le Christ a fait en la chair et recueillent principalement les préceptes qu'il a laissés à ceux qui portent le poids de la chair. Jean est figuré par l'aigle. Il prend son vol bien au-dessus de l'infirmité humaine; il dépasse toutes les hauteurs, il dépasse tout ce qui a été créé, pour parvenir jusqu'à Celui qui a créé tout; et sur ce soleil de la vérité immuable, il fixe des regards très-perçants et très-assurés. Chrysostome ne craint pas de dire qu'il y a des choses que les Anges ont apprises de la révélation de Jean.

Il lui a été donné de connaître le mystère de la divinité du Christ, par laquelle le Fils est en tout l'égal du Père, et il en communique les lumières à l'intelligence humaine autant qu'elle les peut recevoir. Comme Isaïe, il a vu le Seigneur sur un siége élevé et sublime, car il

a vu le Christ dans le règne de sa divinité. Il a vu le temple, qui est l'univers, animé et resplendissant de sa majesté; ce qu'il exprime lorsqu'il dit que toutes choses ont été faites par lui, et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, et que sa lumière éclaire tout homme venant en ce monde. Il a vu les mystères de son humanité remplissant son temple, c'est-à-dire son Église: « Et le Verbe a été fait chair, et nous avons vu sa gloire comme Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité.» Ainsi la vision d'Isaïe contient toute la matière de l'Évangile de Jean. Que ce barbare, cet illettré, poursuit saint Jean Chrysostome, parle ainsi et dise ce que personne parmi les [hommes n'avait entendu jamais, voilà déjà un grand miracle; mais une preuve plus forte de l'inspiration divine, c'est que tous, dans tous les siècles, comprennent les vérités qu'il révèle et en soient persuadés. D'où vient en lui cette vertu? Il épanche, répond l'évêque d'Hippone, ce qu'il a puisé. L'Esprit-Saint, dans son Évangile même, dit de lui que, pendant la Cène, sa tête posa sur la poitrine du Seigneur. Il puisait mystérieusement à cette source, et ce qu'il a puisé dans le mystère, il le verse solennellement.

Le miracle de l'Evangile de saint Jean termine le siècle de Jésus-Christ. Dernier don de cette ère de grâce, il laisse au monde nouveau un écho toujours vivant de la parole qui l'a engendré; ou plutôt c'est cette parole elle-même qui reste à jamais lumineuse et féconde. Elle met à jamais au-dessus de toutes les atteintes la connaissance de Dieu, l'amour de Dieu pour les hommes, l'obligation où sont les hommes de servir Dieu et de

s'aimer les uns les autres, obligation qu'ils ne peuvent remplir que par Jésus-Christ. Dans les efforts que l'esprit de négation, qui est l'esprit de Satan, a fâits depuis des siècles pour renverser le Christianisme, les plus ardents et les plus subtils ont été dirigés contre l'Evangile de saint Jean. Ils ont été vains, ils le seront toujours; ils pourront ébranler quelques faibles âmes, ils ne renverseront pas la conscience du genre humain. La raison de leur impuissance, saint Jean lui-même nous la fait connaître: — « J'ai écrit, nous dit-il, afin que vous croyiez que Jésus-Christ est Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie. »

## CHAPITRE VI.

#### CONCLUSION.

Jésus-Christ est le Fils unique du Dieu unique. Il est la puissance, la sagesse et la splendeur incréée de l'Incréé. Il est le Dieu de la terre et du Ciel, le Roi éternel, tout-puissant comme son Père et ne faisant qu'un avec lui dans l'indivisible Trinité. Par un mystère qui passe tout entendement et qui satisfait toute raison, Dieu l'a donné à la terre, et en le donnant, il s'est donné lui-même. Ce Jésus ainsi donné est Fils de l'Homme et Fils de Dieu, Homme et Dieu tout ensemble: Homme né sous la loi, Dieu pour consommer et accomplir la Loi; Homme pour servir, Dieu pour affranchir; Homme pour plier sous le fardeau, Dieu pour vaincre; Homme pour mourir, Dieu pour triompher de la mort. Et telle est cette merveille, que les yeux de notre esprit peuvent voir la divinité à travers l'humanité, la puissance qui a créé le monde et vaincu l'enfer à travers l'infirmité que l'iniquité humaine a clouée sur la croix. Car Jésus est un être divin composé de deux natures bien différentes, l'une divine, l'autre humaine; l'une incréée, l'autre créée; l'une éternelle, l'autre temporelle. Par cet ouvrage, par ce miracle, la divinité vit en l'homme et l'homme subsiste en Dieu; l'homme et Dieu se retrouvent sans cesse en Jésus-Christ. Il est né, mais

d'une vierge. Ce n'est qu'un enfant pauvre dans un berceau d'emprunt, mais une étoile l'annonce, les Anges le saluent d'un cantique qui renferme en deux mots toute sagesse, les Saints le bénissent, les rois de la science viennent l'adorer, les tyrans ont peur. Il fuit, mais enveloppé d'une garde invisible. Il vit dans l'humilité, mais souverain maître de tout; dans l'infirmité, mais sa parole guérit les malades, ressuscite les morts, chasse les démons, arrête la séve des plantes, commande, aux éléments. Il paye le tribut, mais en rendant la mer tributaire. Il souffre sur la croix, mais à l'heure prédite et comme il l'a voulu. Il expire, mais le centurion le reconnaît sur le bois infamant où il meurt, comme les bergers et les Mages l'ont reconnu dans la crèche où il est né. Il est enseveli mort, et il écarte lui-même la pierre de son sépulcre et il en sort vivant.

Est-ce Dieu? est-ce l'homme? Où est le Dieu dans ces abaissements, dans ces souffrances et dans ces misères? Où est l'homme dans ces merveilles? Ni le Dieu ni l'homme n'est seul nulle part. Jésus a si bien lié sa divinité et son humanité, que toute scission le rend inexplicable. S'il n'est pas Dieu, il n'est qu'un imposteur; s'il n'est pas homme, l'œuvre de Dieu ne se conçoit plus et la divinité même disparaît. Dieu seul rend compte de l'homme, l'homme seul rend compte de Dieu, et c'est partout l'Homme-Dieu. En l'Homme-Dieu tout est logique et convenance en même temps que divinité. Partout il dépasse la raison humaine, il ne la viole nulle part; il la confond sans cesse, il ne l'épouvante jamais.

Le pape saint Hormisdas, résumant l'enseignement du

pape saint Léon, donne à un empereur cette belle explication du mystère des deux natures en Jésus-Christ:

« Dieu est Trinité, c'est-à-dire Père, et Fils, et Saint-Esprit; cependant Dieu est Un. Or, écoute, Israël: Le Seigneur ton Dieu est le Dieu Un. Toute autre doctrine, ou divise la divinité et admet la folle impiété païenne de la pluralité des dieux, ou attribue la souffrance à l'essence même de la Trinité, et suppose la douleur dans l'impassible nature divine.

« La sainte Trinité est un seul Dieu qui ne se multiplie pas numériquement, qui ne reçoit d'accroissement
d'aucune sorte, qui ne subit aucune division. Ce mystère de la substance éternelle, inaccessible à la plus
élevée des natures invisibles, n'entreprenons pas d'en
soumettre les profondeurs aux lois des choses humaines.
Adorons l'incompréhensible et ineffable substance de la
Trinité, Père, et Fils, et Saint-Esprit, où la distinction
subsiste dans l'indivisibilité, où l'Unité empêche toute
division de l'essence, quoique les personnes amènent le
nombre; et prenons garde de laisser à chaque personne
ce qui la distingue sans ôter à aucune d'elles la divinité et sans rapporter à l'Essence ce qui est le propre
de l'une ou de l'autre.

« Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, Trinité sans division : incompréhensible mystère! Nous savons cependant que le propre du Père est d'engendrer le Fils, que le propre du Fils de Dieu est de naître du Père et égal au Père, que le propre du Saint-Esprit est de procéder du Père et du Fils dans l'unité d'une même substance. Ce qui est écrit, que dans les derniers temps le

Verbe s'est fait chair et qu'il a habité parmi nous, est aussi le propre du Fils de Dieu. Ainsi, dans les entrailles de la sainte Vierge Marie, vierge mère de Dieu, les deux natures étaient unies sans aucune confusion. Celui qui, avant tous les temps, est le Fils de Dieu, devenait fils de l'homme. Il naissait dans le temps d'une mère comme les autres hommes, mais sans ouvrir le sein de sa mère et en laissant intact le sceau de sa très-sainte et trèsparfaite virginité: mystère tout à fait digne de la naissance d'un Dieu! Ne devait-il pas naître préservé de toute souillure humaine, Celui dont la conception avait eu lieu sans aucune intervention de l'homme et qui gardait ce qu'il tenait du Père céleste en offrant aux yeux des hommes ce qu'il avait pris de sa mère bénie?

« Couché dans la crèche, il était en même temps dans le Ciel; enveloppé de lauges, il était adoré par les milices d'en haut. Encore enfant, il enseignait une doctrine surhumaine et manifestait sa puissance par des prodiges divins, Dieu et homme tout ensemble, non par une adjonction quelconque, mais parce qu'il était luimême le Fils de Dieu. Dieu et homme, c'est-à-dire force et faiblesse, humilité et majesté; vendu et rédempteur; mis en croix et donnant le royaume des cieux; revêtu de notre infirmité à ce point de recevoir la mort, possesseur de la puissance divine à ce point de reprendre la vie. Parce qu'il avait voulu naître homme, il a été enseveli; parce qu'il est demeuré semblable à son Père, il s'est ressuscité. Étant l'un d'entre les morts, il a ranimé ceux qui gisaient en poussière dans le tombeau; sans quitter le sein de son Père, il est descendu aux enfers ; ayant rendu son âme suivant la loi commune à tous les hommes, il l'a reprise de sa force de Dieu.

« Qu'il en soit ainsi, c'est ce que nous enseigne et nous atteste lui-même Celui qui l'a fait. Ne voulant pas que le spectacle des souffrances de son corps nous portât à croire qu'il n'est pas Dieu, ne voulant pas non plus que l'éclat de ses miracles nous entrainât à penser qu'il est Dieu seulement et qu'il n'est pas homme, il nous a instruits par la conduite diverse de deux des Apôtres. La foi de Pierre nous apprend que le Christ Notre - Seigneur est Dieu; le doute de Thomas, qu'il est homme. Lorsqu'il demande à ses Disciples ce que les hommes disent de lui, que veut-il, sinon provoquer la réponse de Pierre: Vous êtes le Christ, fils du Dieu vivant? Et la louange donnée à cette parole, inspirée de Dieu le Père, produit en nous la foi à la vérité qu'elle révèle. De même, lorsque après la résurrection le Seigneur apparaît aux Apôtres, pourquoi l'absence et ensuite le donte de Thomas? C'est afin que le monde croie ce que le Disciple incrédule a vérifié et que l'universalité des fidèles puisse connaître ce qu'était Jésus par le témoignage de celui à qui il a ordonné de le toucher de ses mains. Car le doux Sauveur n'a pas mis ainsi en évidence l'incrédulité de Thomas pour la confusion de son saint Apôtre, mais pour l'instruction de la postérité. Ainsi encore le Seigneur se joignit aux deux Disciples qui allaient à Emmaüs et s'entretint avec eux. Ils avaient appris la résurrection par le rapport des saintes femmes, et cependant ils demeuraient en doute. Afin que leur incrédulité servît à affermir la foi dans les siècles à venir,

Jésus interprétant Moïse et tous les prophètes leur montra que le Christ avait dû souffrir pour entrer dans sa gloire; il établit, par les témoignages multipliés des Livres saints, qu'en lui se trouvent à la fois les deux natures, la nature humaine qu'atteste la passion, la nature divine que révèle la gloire. »

Dans les desseins de Jésus-Christ sur le monde, le même mystère se manifeste par la même apparence d'opposition entre ces desseins et les moyens qu'il emploie pour les accomplir.

Il veut asseoir un empire sur la terre en proie à la force; il a la force dans les mains, et il la brise. Il vient attirer à lui le monde, il prend le contre-pied de tout ce que cherche le monde, il est et il s'appelle le Crucifié. Il lègue à douze ignorants cette croix pour tout héritage; il leur enjoint de la présenter au genre humain: ils le font et ils triomphent, et cela est fait en moins de temps que le plus puissant empire n'a fini d'étouffer la nationalité d'une peuplade conquise. Les idoles tombent, une nouvelle humanité se lève; la parole toute seule de Jésus opère un tel miracle. Cette parole qu'il a donnée aux Apôtres et qu'ils n'ont pas comprise lorsqu'il la prononçait, cette parole qui a révolté les Juifs et qui révolte l'instinct premier de tout homme, est cependant, comme les Apôtres la nomment maintenant, la parole de réconciliation qui remet tout en ordre et en paix, l'homme avec Dieu, l'homme avec l'homme, l'homme avec lui-même. Elle change tout dans la société, dans les esprits, dans les cœurs ; elle illumine toutes les ténèbres, elle féconde toutes les stérilités; par elle, le Juif

stupéfait voit clair dans les Écritures dont les profondeurs désolaient son intelligence, le Païen échappe du labyrinthe où le sophisme dévorait sa raison.

Quelle vie et quelle lumière déjà dans les premiers chrétiens, quelle allégresse! L'homme désormais sait où il va; il se sent maître de sa route et sûr de son but. La parole du Créateur n'avait fait de l'homme qu'un homme, le Verbe incarné fait de l'homme un Dieu, il l'a fait « participant de la nature divine. » C'est saint Pierre qui dit cette chose immense, et l'homme le croit et le comprend; l'homme qui adorait les fétiches et les empereurs! Et dans cette hauteur où il monte, il devient humble et doux; et la faculté sublime de l'adoration, jusqu'alors si déplorablement abusée, se développe suivant sa nature et couronne la terre de la radieuse floraison des saints.

On objecte que néanmoins tout n'est pas converti. On montre, avec une joie homicide, tout ce qui, au contraire, se détache et s'en va. Sans doute! et Dieu ne fait pas ce qu'il n'a pas voulu faire. Le libre arbitre subsiste. Celui qui t'a créé sans toi, dit saint Augustin, ne te sauvera pas sans toi. Tu ne veux pas te sauver, tu ne veux pas aider Jésus-Christ dans l'œuvre de ton salut: tu ne seras pas sauvé, tu mourras.

L'adoration peut avoir lieu dans le ciel ou dans l'enfer: à l'homme de choisir. C'est là tout ce libre arbitre dont l'orgueil et la stupidité de l'homme ne doivent pas penser à faire une dignité divine lorsqu'ils l'appellent la liberté. Il n'y a que Dieu qui possède la liberté. L'homme a le libre arbitre et c'est beaucoup, mais il ne peut se dispenser de l'exercer. Il choisit entre le bien et le mal, entre le ciel et l'enfer. Point d'abstention possible; s'abstenir c'est avoir choisi.

Ce libre choix, toujours laissé à l'individu, est parfois proposé à l'humanité tout entière. Un décret de Dieu la contraint de se prononcer entre Jésus et Barabbas. La civilisation moderne, fondée sur la divinité de Jésus-Christ, subit une de ces crises redoutables. Elle a pris du penchant pour Barabbas, elle écoute volontiers les voix qui lui crient de chasser Jésus-Christ. Qu'arriveratil si Jésus-Christ est chassé?

Oter Jésus-Christ du monde n'est pas possible. Le tombeau même le garde vivant. Lui ôter le trône, le reclouer à la croix, il peut le permettre. Or l'esprit qui médite ce grand crime contre Dieu et contre le genre humain, ne veut pas tant ravir la couronne aux rois que leur donner la tiare, le trirègne des trois concupiscences, la tiare de Satan. L'époque qui reverra Jésus-Christ au Calvaire reverra Tibère à Caprée, et le dieu Tibère aura encore des temples.

Mais cette divinité n'aura qu'une heure, et jusque-la l'Eglise est vivante; et pendant cette heure même, l'Eglise vivra et l'ordre général de la Rédemption sera maintenu. Les secrets de la miséricorde du Christ sont insondables comme ceux de sa puissance. Tout ce qui doit appartenir au Christ lui appartiendra. Jusqu'à la dernière heure du monde la Rédemption profitera de quelque manière au genre humain tout entier. Elle est comme ce torrent de feu liquide qui part des contrées du soleil et qui traverse les froides eaux de la mer dans

leur immense étendue. Sans doute, la mer entière n'en est point échauffée; il reste des régions glaciales. Mais si ce fleuve bienfaisant n'existait pas, tout serait glacé, tout périrait. C'est sa chaleur qui entretient la vie partout où la vie se rencontre à quelque degré; et là où la vie est plus abondante, elle forme des entreprises, elle réalise incessamment des conquêtes sur la mort.

Et il n'est point de régions mortes où ne s'élancent les habitants des régions de la vie, les vivants qui chantent le *Credo* des Disciples du Seigneur et Sauveur Jésus.



# TABLE DES MATIÈRES

----

| Introduction. I. — Dieu | et l'Homme                                         | 25  |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-----|
| - II Ava                | ant le Christ                                      | 41  |
| – III. – Le             | s Prophéties                                       | 62  |
| LIVRE I. —              | LE PROLOGUE DE L'ÉVANGILE.                         |     |
|                         | , Bethléem, le Jourdain                            | 83  |
|                         |                                                    | 99  |
|                         | premiers Disciples                                 | 121 |
| LIVRE                   | II. — L'ANNÉE DOUCE.                               |     |
| CHAPITRE I Les Noce     | es de Cana, la Péche miraculeuse                   | 133 |
|                         | e, la Samaritaines guéris, Tempête apaisée, Démons | 147 |
|                         |                                                    | 160 |
| - IV L'Hémo             | rroïsse, la Fille de Jaïre                         | 167 |
|                         | · ·                                                | 178 |
| LIVR                    | E III. — LA LUTTE.                                 |     |
|                         | tion des Juifs, Miracles le jour du                |     |
| Sabbat, Inst            | itution des Apôtres                                | 197 |
|                         |                                                    |     |

| Chapitre II. — Sermon sur la montagne, Lépreux guéri,                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| le Fils de la Veuve, Autres miracles                                  | 206 |
| - III Le Semeur, l'Ivraie, le Grain de sénevé,                        |     |
| le Filet jeté dans la mer                                             | 217 |
| - IV Incrédulité de Nazareth, Première multi-                         |     |
| plication des pains, Seconde tempête apaisée,                         |     |
| Annonce de l'Eucharistie                                              | 225 |
|                                                                       |     |
| LIVRE IV. — ÉDUCATION DES APÔTRES.                                    |     |
| Спарітке І. — Fausse Purification, la Chananéenne, le                 |     |
| Sourd-muet, Seconde Multiplication des Pains.                         | 237 |
| <ul> <li>II. — Aveugle de Bethsaïde, Confession de Pierre,</li> </ul> |     |
| le Thabor                                                             | 255 |
| - III Enfant délivré du Démon, le Didrachme,                          |     |
| Précepte du Pardon                                                    | 263 |
| - IV Enseignement dans le Temple, la Femme                            |     |
| adultère                                                              | 269 |
| — V. — L'Aveugle-né                                                   | 279 |
| LIVRE V. — ENTRETIENS ET PARABOLES.                                   |     |
| CHAPITRE I. — Mission des Disciples, le Samaritain, Marthe            |     |
| •                                                                     | 200 |
| et Marie                                                              | 289 |
| - II La Femme courbée, les Banquets de Jésus,                         | 000 |
| l'Hydropique, Lecons aux Pharisiens                                   | 300 |
| - III La Brebis, la Drachme, l'Enfant prodigue.                       | 310 |
| - IV Le Juge inique, la Prière, le Mariage                            | 320 |
| V. — Pauvreté volontaire, les Enfants                                 | 333 |
| LIVRE VI. — LES RÉSURRECTIONS.                                        |     |
| CHAPITRE I. — Lazare                                                  | 341 |
| <ul> <li>II. — La Résurrection universelle</li> </ul>                 | 354 |
| - III Caïphe, l'Aveugle de Jéricho, Zachée, Mag-                      |     |
| delaine et Judas                                                      | 366 |
| LIVRE VII. — L'EUCHARISTIE.                                           |     |
| CHAPITRE I. — Entrée à Jérusalem, Malédiction du Figuier.             | 377 |
| - II Dernière Journée au Temple                                       | 388 |
| III. — La Pâque                                                       | 401 |

513

| LIVI          | RE VIII. — LA PASSION DE NOTRE-SEIGNEUR.         |                   |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Chapitre<br>— | I. — Les Juifs  II. — Pilate  III. — Le Calvaire | 421<br>434<br>443 |
| _             | IV. — Le Signe de la Croix  V. — La Sépulture    | 456<br>462        |
|               | LIVRE IX. — JĖSUS RESSUSCITĖ.                    | •                 |
| CHAPITRE      | I. — La Résurrection                             | 469               |
|               | II. — L'Ascension                                | 476               |
|               | III. — Les Apôtres. — Pierre                     | 484               |
| _             | IV. — Les Apôtres. — Paul                        | 498               |
| _             | V. — Les Apôtres. — Jean                         | 506               |

VI. - CONCLUSION.....





## La Bibliothèque Université d'Ottawa

### Echéance

Celui qui rapporte un volume après la dernière date timbrée ci-dessous devra payer une amende de cinq sous, plus un sou pour chaque jour de retard.

# The Library University of Ottawa

### Date due

For failure to return a book on or bebore the last date stamped below there will be a fine of five cents, and an extra charge of one cent for each additional day.

| sou pour enaque jour de retard. | charge of one cent for each additional day. |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
|                                 |                                             |
|                                 |                                             |
|                                 |                                             |
|                                 |                                             |
|                                 |                                             |
|                                 |                                             |
|                                 |                                             |
|                                 |                                             |
|                                 |                                             |
| -                               |                                             |
|                                 |                                             |
|                                 |                                             |
|                                 |                                             |



ο υ α

2

